**NOUVEAU COURS** D'ÉCONOMIE **POLITIQUE** PROFESSÉ A LA FACULTÉ DE...







#### NOUVEAU COURS

## D'ÉCONOMIE POLITIQUE

LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS - 1804-1865 ---

TOME PREMIER

PARIS

COTILLON, EDITEUR, LIBRAIRE DU CONSEIL D'ETAT 1866

### nouveau cours D'ÉCONOMIE POLITIQUE

TONE PREMIER

 $_{\rm LABPs} \sim 100$  , where mayor are nown , here often places, L

#### ÉCONOMIE POLITIQUE, PAR M. A. BATBIE

#### NOUVEAU COURS

# D'ÉCONOMIE POLITIQUE

ėno rassa

A LA FACULTE DE DROIT DE PARIS

- 1804-1805 -

M. BATBLE

TOWE DREWIED

PARIS

COTILLON, ÉDITEUR, LIDRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT

1856

Bresta de tradection et de reproduction réserves

#### PRÉFACE

Je fivre au public les leçons que j'ai faites pendant l'année qui a suivi la création de la chaire d'Éconenie politique à la Faculti de droit de Paris. Il aurait mieux valu assurément retarder cette publication de quelques années, et attendre que le temps m'est permis de crosser plus profondément la matière ainsi que de donner à ma pensée la forme la plus exacte. J'éprouve d'autant moins de difficulté à le reconnaître que j'avais eu d'aborti le ferme dessein d'obéir au précepte d'Horace : nonum prematur in annum. Je dois à mes lecteurs compte des raisons qui m'ont fait abandonner ma première résolution et je vais les leur exposer avec l'espérance qu'elles me serviront d'excuse. Des amis (dancereux peut-être) m'ont persuadé que mes leçons imprimées trouveraient auprès des lecteurs la même bienveillance que leur a généreusement accordée le jeune auditoire devant lequel elles ont été prononcées. Quoiqu'il y ait bien loin de la parole publique à la lecture, i'ai cru - trop facilement sans doute que les sympathies dont le professeur a été comblé accompagneraient son œuvre et la préserveraient de la malveillance. Pour mieux me décider, ces amis m'ont parlé aussi des intérêts de l'enseignement et de la jeunesse. Ils m'ont représenté que l'Économie politique n'est enseignée qu'à la Faculté de Paris, que, dans les autres établissements de l'Empire, elle n'a pour organes que des volontaires dont le temps est absorbé par d'autres travaux on fonctions et que dans le plus grand nombre des facultés même. ect enseignement facultatif n'existe pas. Suivant eux, la publication de ce cours équivaudrait à la multiplication de ma chaire et ferait participer à mon enseignement les jeunes gens qui n'ont pas pu l'entendre. Ces raisons n'auraient pas suffi à me déterminer si elles n'avaient pas été fortifiées par une troisième. Le cours de cette année contient un exposé général de la science économique : ceux qui se proposent d'assister à mes leçons pendant les années qui vont suivre feront bien de s'y préparer en lisant le cours de la première année. Sans cette étude préliminaire, ils ue retireraient pas de mon enseignement toute l'utilité qu'ils sont en droit d'en attendre. Je supposerai conpues les notions dont je publie aujourd'hui l'exposé, ce qui procurera au professeur et aux anditeurs une grande économie de temps.

Les leçons sont reproduites telles qu'elles ont été prononcées, avec leur physionomie en relutant les incidents qui se sont produits. Si j'ai noiéles applandissements, j'espère qu'on ne me fera pas l'injure de croire que j'ai célé aux inspirations de la vanité. Toutes les fois que ces marques de bienveillance s'adressaient à la personne du professeur, j'ai supprimé les parenthèses flatense de la sténographie. J'ai conservé seulement les applaudissements qui s'adressaient aux pensées. Il y a dans ces marques d'approbation une expression de l'opinion publique, et j'ai pensé que mes auditeurs aimeraient à retrouver dans mon livre l'histoire de leurs propres idées.

A. BATBIE.

Seiman (Germ, le 25 octobre 1803

#### COURS

## D'ÉCONOMIE POLITIQUE

## PREMIÈRE LEÇON

Yendooli 2 dicember 1863.

#### Messieurs,

Si je croyais que ces applaudissements s'advessent à ne personne, je ne pourrais pas une défendre du sentionnel que je s'ij, un moins encore, rien fait pour les mériter. Permetter-moi de donner à vos acétemations. Trinterprelation qui leur cornient. Nous avez compris la haute portée de la messure libérale qui a élevé cette chaîre, et vous avez voult témoligner vivor approbation pour l'initiative d'un ministre aux idées génésen ses. reuses, éclairé et hardi, de cette honne hardiesse qui consiste à ne pas craindre la responsabilité, lorsqu'il s'agit de proposer des mesures progressives. Les usages de cette Faculté ne me permettraient pas, à la rigueur, de remercier les écrivains de la presse périodique qui tons, soit dans les journaux, soit dans les revues, ont approuvé non-seulement la création de cette chaire, mais encore le choix du professeur; la reconnaissance sera plus forte que l'usage, et je veux que mes premières paroles soient l'expression de ma gratitude pour tant de bienveillance. Leur unanimité m'a cependant causé de l'embarras, parce qu'elle m'a rendu suspect à quelques personnes. Les hommes de parti se sont dit: Quel est eet homme nouveau que tout le monde accueille comme un ami? A-t-il donné des gages à toutes les causes? A-t-il cric tantôt vive Bourgogne et tantôt vive Armagnae? Ma réponse sera bien simple. Jusqu'à présent j'ai été un homme de vérité, de seience et de paix, et non un homme de passion, de parti et de lutte. Puissé-ie conserver longtemps, puissé-je conserver toujours cette impartialité qui est la première condition de l'esprit scientifique, et sans laquelle jo ne me eroirais plus ni capable ni digne de diriger les travaux de la jeunesse.

La vie sociale est un phénomène très-complexe, composé d'élèments divers, et dans loquel se renconvent des tendances qui souvent nous parsissent opposées. Elles s'unissent et se fundant dans le mysètre de la vie, sous l'action des lois qui président à leur direction et les raubènent à l'unité. Évidemment le brut de la société consiste dans nater dévelonment intel-

lectuel et moral, et c'est toujours d'après le degré de culture des esprits qu'on juge de l'avancement des nations. L'homme social est, avant tout, un être intelligent et moral, et sa destinée est de se développer en suivant cette ligne; car, comme l'a fait observer Aristote, avec cette profondeur qui caractérise toutes ses pensóes, lorsou'un être s'est développé suivant sa nature, il a rempli le but immédiat pour lequel il a été fait. Mais nous trainons une guenille qui nous est chère, dont les besoins sont impérieux et qui ne permet pas qu'on la néglige. Il faut absolument que nous consacrions une portion de nutre temps et de nes efforts pour la préserver du froid, de la faim, de la soif et d'autres nécessités : c'est pour cela que nous créons des rickesses, e est-à-dire des objets propres à satisfaire nos besoins. Le temps donné à la création de ces produits n'est d'ailleurs pas perdu pour le progrès intellectuel ; car, cette production suppose l'amplication de notre intelligence à un objet déterminé, et par une loi naturelle la nécessité de créer des richesses sert de stimulant aux efforts de l'esprit sur la matière.

Toute société paut être comparée à une stratée en campage. Cette diét récile dans ou segris la gloire militaire, des traits d'hévesme, le sang versé, la tactique sevante, les joies du trimple et les douleurs de la défaite. Mais il ne faut pas oublier que cette grande masse d'hommes doit imager, et que derrière les hêves il y a des intendants, qui sont clargés d'assurer leur subsistance. Aujourd'hui qu'on a remoné su régione barbare de nourrir les sobdats, por le pillage, sur les biens des particuliers, vous camprenet que le service

ill iP ère de l'intesiance a de presete une importante capitale, et à vous penue à la multiplicité de montements que fait une ormée, vois serre convainces que la benne direction d'un service coujulique à subseçueur à conteste se nigures de la tactique superse henricou d'utelligence, de régularité et d'activité. Commo l'armée, la secoir de proximon, et c'est pour celle que Beann comparait la vertu sans rédisess à une armée sans bagques. Pennée juste et qui n'a que le tert d'armée d'ute par Bonn, c'est-à dire par une chancelier poèranceleur qui secrific la vertu nu déée d'augmunier se bagques.

La production des richesses est donc un fait considerable, et, quioridel soit substrabule à un batt disei, son importance comme moyen est tello qu'elle coupe la plus gamel partie des forces soicles. Il servait bien extraordinaire que des phénombres de cette nuture ne fisseant sessipients à naceure règle, et que ce développement énorme de notre activité foi abandome au lasard, lorsque tous les autres faits s'accomplissent suivant extraines lois. Est il possible d'abanture que les latts économiques seuls soient livrés à tous les caprices de l'hommes 751 en était sind, l'extruer de la certaion unasquerait d'unité, et la science, qui chaque jour avance la démonstration de cette unité, servié unegaté dans une fainses voie. Comment pourrait un tire alors once la nature ne fair rice par southerssunt?

Il est tellement vrai qu'il y a des lois économiques, que sans elles il u'y anrait pas de différence, au point vue de la capacité commerciale, entre le commerçant le plus habile et le détaillant le plus ineute. Je ne pie pas le rôle important que joue le bonheur dans les destinées des personnes; cependant on m'accordera que, le plus souvent, c'est au degré de capacité que tient la différence de prospérité. Cette capacité ellemême n'est que la connaissance ou au moins le sentiment instinctif des lois qui président à la production, à la distribution et à la consonunation des richesses. Si ces lois n'existaient pas, quel serait le guide des soéculateurs éclaires 9 Il n'y aurait que des joueurs heureux. et le commerce ne serait plus qu'un grand tapis vert étendu sur le globe. Examinez, interrogez le plus petit de vos fournisseurs et, à chaque instant, dans sa conversation, vous comprendrez qu'il obéit instinctivement à des lois sur l'effet desquelles il appure ses opérations et ses raisonnements. Vous les entendez tous sans exception dire qu'ils se contentent de petits benéfices, et cela est souvent vrai, parce qu'ils ont plus d'intérêt à gagner peu sur des opérations nombreuses, que de gagner beaucoup sur un très-petit nombre d'affaires. Au fond de ces procedes commerciaux que trouvous nous? Cette loi dont nous ferons plus tard l'étude approfondie, que le bon marché provoque la demande. Un agriculteur prévoyant reconnaît que les fourrages ne seront pas abondants dans l'année qui vient. Vite il vend tout ce qu'il peut vendre de son bétail, dont le prix est encore élevé, et après la rérolte, il rachète a bas prix une égale quantité d'animaux en bénéficiant de la différence. Cette opération est-elle simplement un coup de dé? It y a certainement un neu de basard, mais l'habileté y joue le principal role. Tout le raisonnement de cet agriculteur suppose que par suite de la rareié des fourrages, les vendeurs seront nombres et les achteurs en petit nombre, Instructivement il oblét à la loi économique, si importates, qui détermine les prix d'après la proportion et la demande et l'offre. — Musi l'observation des fits, même la plus superficielle, concurt avec la demandatation a privarie, pour établir l'existence des lois économiques.

A cela que pourrait-on objecter? On oppose que les faits économiques dépendent de la volonté de l'homme. et que la liberté est inconciliable avec l'existence de lois qui la supprimeraient par la contrainte. La liberté luimaino existe incontestablement, mais elle n'est pas toute paissante. Je suis libre de mouvoir mon coras à la condition de ne rien entreprendre qui dépasse ma force physique ou qui soit contraire aux lois physiologiques; il en est de même de la liberté psychique, qui est subordonnée à la nuissance de nos facultés et soumise à l'action des lois morales. A mes yeux, la liberté humaine n'est pas plus étendue que celle d'un animal attaché par une foneme corde; dans le cerele qu'il peut décrire nutour de noint fixe, sa liberté de mouvement est entière, mais il lui est défendu d'étendre le rayon de la circonférence où il est enfermé. Si vous voulez une comparaison plus noble, les efforts de la liberté humaine rysomblent aux vagues qui ne neuvent pas depasser une ligne déterminée sur la grève et qui, dans l'espace assigné à leurs mouvements, sont des agents de mal ou de bien suivant qu'elles obéissent à la tenmète on an génie tutélaire du commerce.

Il y a donc des lois économiques, entrare il y a des

lois morales, el la liberté humána y est soumist, en cesens qu'il la loi est pas pernis de dépasser une entaine linite sans renconters l'abetale. S'il y a des lois économiques, il y a la l'objet d'une seitence, et c'est la science qu'on appelle l'économie politique. Ces mussont pris par opposition à l'économie priste. Celle-ei s'eccupe des régles qui doivreut flere suivars pour l'administration d'une fortune particulière; l'autre, plus échende, s'écompe de la fortune de la réti not entire ou, comme on l'a dit, des lois suivant lesquelles doit (tre concluit le mêmane d'une société.)

Il est donc bien extraordinaire qu'on ait contesté à l'économie politique le titre et la qualité de science. L'objet existe incontestablement, et, quant à la science, elle existe aussi, puisque, depuis un siècle au moins, des esprits distingués s'appliquent à l'étude des lois économiques. Veut-on dire que l'économie politique n'est pas encore très-avancée; c'est un point à examiner, et nous pourrons répondre lorsqu'à la fin de cet enseignement nous récapitulerons les résultats auxquels nons sommes parvenus. Il n'y a nas longtemps qu'à la tribune du Sénat un orateur, un jurisconsulte éminent, bien connu nour être l'adversaire des économistes, s'est écrié : « L'économie politique n'est pos une science, c'est tout au plus une étude. » Singulier ieu de mots qui no méritait pas le succès qu'il a obtenu. Toute science est une étude permanente, et les progrès scientifiques du lendemain n'empêchent pas que la veille elle ne fût déià une science. Qu'était la physique lorsqu'elle était confomhie avec la philosophie par les Éléates? Qu'était-eile du temps d'Aristote? Une science

au maillot, Qu'était-elle lorsqu'on expliquait l'ascensien de la colonne barométrique en disant que la nature a horreur du vide jusqu'à trente deux pieds ? Elle était encore dans l'enfance. Cependant, même aux temps d'Aristote et de Torricelli, la physique méritait le nom de science. Quant au degré d'avancement, nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui; mais je dois vous dire d'avance qu'il y a, en économie pelitique, neu de vérités incontestées. Est-ce une raison nour nier la science? La philosophie n'est-elle done plus une science parce que les philosophes sont peu d'accord? Il est vraiment extraordinaire qu'un jurisconsulte s'appuie sur nos controverses pour contester notre place : car veus savez ce que ces murs ont entendu de discussions juridiques, et on y a certainement souvent combattu les opinions de M. le procureur général à la cour de cassation. Est-ce une raison pour contester au droit la qualité de science, et su sénateur dont je parle le titre de savant jurisconsulte? -- Après tout. l'accord qui se produit entre les hommes (même entre les savants) n'est pas toujours le signe infaillible de la vérité. L'histoire des sciances est pleine de propositions qui ont longtemps été tenues nour vroies, et dont l'erreur est démontrée aujourd'hui. Il ne serait denc pas juste de donner ou de refuser le titre de science d'après l'accord ou les querelles des savants.

L'économie politique a rencontré d'autres adversaires. Les moralistes lui ont reproché d'avoir des tendances matérialistes, et d'exalter les appétits au dériment des plus nobles sentiments de l'homme. Bes uristes se plaiement de ce qui ce faisant prédentiner fa notion de l'utile, elle obscurcit la notion du juste, Enfin les hommes d'État la blament d'affaiblir les forces du pays, et de préférer des concentions abstraites et cosmopolites aux intérêts de la politique nationale. -Tous ces reproches sont apssi injustes les uns que les autres. L'économie politique n'a pas la prétention d'absorber en elle toutes les sciences, et elle ne nie ni la morale, ni le droit, ni la politique. Elle reconnaît même toutes ces sciences comme des saurs afinées, et l'ai de la peine à comprendre qu'on lui refuse sa place de sour cadette. Quoinn'elle n'ait aucune prétention à l'ascellisme, l'économie politique suppose que la production, la distribution et la consommation s'opèrent par des movens moraux et légaux. Si elle ne s'en occupe pas, c'est que, par respect pour la division des seiences, elle admet que satisfaction a été donnée à la morale et au droit.

Jo ne pourrois aborder qu'en sortant de mon sajet la question de savoir si le juste et l'utile se confindent on se distinguent. Mais vous verrez, par les diveloppements qui voit suivre, que d'ans la plupart des circonstances le juste et l'utile coincident. L'économie politique n'est donc pas venne d'arrive la motian du juste, mais la complèter et la confirmer, en proni-sant que d'ordainser elle conourir a même lout que l'actile. Papate, messienze, que dans tous les cas en caste conclisions est impossible, qu'une tout tout je suis jurireconsule, qu'une de nos maitres au lit ; d'avant tout je suis jurireconsule, qu'une de nos maitres au lit ; d'avant contra la manue putifican manue per orinnu se flosse soumes des prêtres conservés au crulte de la justicip ; et, agrès vous avoir dit commerché à la plus de la conservés au crulte de la justicip ; et, agrès vous avoir dit commerché à la plus de la conservés au crulte de la justicip ; et, agrès vous avoir dit commerché.

as

is

la

-

économiste ce qui serait le plus favorable au dévelopnement de la richesse, l'ajouterai : « Mais je dis que cela ne serait pas juste. » Ainsi, vons verrez qu'à la longue le travail libre produit plus que le travail des esclaves, de sorte que le point de vue économique et le point de vue juridique s'accordent pour démontrer l'excellence de la liberté. Il est certain cenendant que. pour quelques produits. la dépendance corporelle du travailleur envers le maître est non-seulement le meilleur, mais l'unique moven de les obtenir. Cette sunériorité partielle, au point de vue de la production des richesses, ne m'empêchera pas de dire que l'esclavage est un outrage à la nature humaine; qu'il faut se déclarer l'onnemi de ceux qui combattent pour cette horrible cause, et proclamer l'excellence de cette loi qui, chez tous les peuples civilisés de l'Europe, donne la liberté à quiconque a mis le pied sur leur territoire.

Les reproches des bournes d'État me fouchent moirs, parce que nous avuas, à des régards, bien des représalles à exprese; Les gouvernements ent commis tent de futtes, par jugoranene des lois économiques, que les hommes politiques devraient parler de notre séence sere ples de réserve et de moderite. L'empirience air pot outent dominé dun les conseils des societaits son dans les assemblées éléctives. Nous verrous pilus tard quelle immense dépendition de forres et de capitaire a dé le résultat des aceugles prétiques employées par les hommes d'État. Les mépries de particiens ne me font neuem impression, et j'aurait souvent occasion de vous démontrer que a la routum a previe par les démontrer que a la routum a previent des metres de la routum a previent de la routum a previent de la routum en la routum en

du terrain, c'ut gréce aux efferts de la théorie scientifique et magér le résistances des praticiers, qui out tout fait pour protéger les vieux usages et arrêter leamidinacines. - Némoniusi, il duit bien reconstiter qu'il certains moments de la vie des pauples, tout doit etre sacrifié aux raisons politiques. Voux connaissez la règle : a Saltas popris aupreun de zein. » Jorqueu tout lâchti demant la conservation mationale, les considérations économiques ne peuvent pas prétendre à faire une exception; la nécessité commande, et il n'y a pas d'autre devier que patricisens. Ainsi chaque science a sa place naturelle, et la politique elle-même, molgré ses creuxes et ses injustes méprés, est appelée par les économi-tes à prédominer dans certaines circonstances.

On a dit, avec raison, que tous les phénomènes de la création se tiennent et qu'à proprement parlor il n'y a ou'une scule science, la science de l'univers. C'est la faiblesse de notre intelligence qui nous oblige à diviser et ramifier nos études. Mais comme tons les faits se tienneut par des relations naturelles, il est évident qu'entre toutes les sciences il doit y avoir les mêmes rapports qu'entre leurs obiets. Plus les phénomènes se rapprochent par des ressemblances de nature, plus la connexité doit être étroite. C'est pour cela qu'entre l'économie politique et les autres sciences morales, il v a des relations intimes et très-directes. landis que l'économie politique n'a que des rapports indirects etéloignés avec les sciences naturelles. Cette ilifférence s'explique aisément parce que les seiences morales et politiques se proposent toutes, pour objet immédiat, l'homme et la société; au contraire, les autres sciences, s'appliquant à des choses extérieures, ne touchen l'homme que médiatement. Parcourons rapidement les principaux rapports de l'économie politique avec;

La religion,

Le droit

Le droit Et l'Instoire

1º A première vue, il semble qu'il n'y nit aucun lien entre la religion et l'économie politique, tant l'ubirt de l'une est différent de celui que l'autre se propose, One neut il y avoir de commun entre les biens du ciel et ceny de la terre, entre les eroyances religiouses et la production des richesses! - Messieurs, je ne voudrais rien dire qui pût blesser les croyanees de ceux qui m'écontent, et le me reprocherais de manquer à mon desoir si, dans une chaire instituée pour l'enseiguement de tous, j'oubliais cette haute impartialité qui convient à l'enseignement de l'État. Je ne crois pas cependant me tromper sur les dispositions de ceux qui m'écontent en disant que tous vous avez, comme moi, une profonde horreur pour l'intolérance religiouse. Non-sculement elle a produit, partout on elle a sevi, les plus déplorables violations du droit, mais encore de mauvaises conséquences économiques. On a souvent die que la révocation de l'édit de Nautes a porté à notre industrie un coup funeste en exilant un grand nombre d'industriels distingués. Le même fait s'était produit auparavant à la suite des nombreux édits d'expulsion qui avaient ête rendus contre les juifs, l'éprouve la

même horreur pour l'oppression que l'Angleterre protestante a fait neser sur la malheureuse Irlande. Là les catholiques sont obligés de paver des titulaires de bénéfices dont ils reponssent le ministère et, après avoir acquitté le tribut force, de s'imposer volontairement pour donner le nécessaire au prêtre qui est selon leur cœur, Ce n'est là qu'une partie de l'oppression organisce contre ce malheureux peuple; mais l'intolèrance religiouse est une des causes principales de la misère et de l'abrutissement des populations catholiques de l'Irlande. Partout où règne l'intolérance religieuse. l'économic aublique non-sculement perd les habitants qui sortent, fuyant une oppression qui leur est intolérable. mais encore elle manque d'acquerir eeux qui ne viennent pas, eraignant d'être opprimés. Il serait diffieile de dire ce que la Suède protestante et l'Espagne catholique ont perdu de richesses par leur esprit d'exclusion.

L'économie publique ne souffre pas seulement des prohibitions légles; nume sous un loi iderante, del poit se reseauir profondément des égarcement de l'opinion publique. Produnet le liberté des cultes en Espague, l'esprir jubble ne vons souvra pax immédianent, et toutes les fois que vous direz à na Espagnol : « viville un juif, » il fere suechiament un sigre du cevis. Cette exclusion par l'opinion publique est aussi funest que si elle était dérrite dans la loi; on pues inmest que si elle était dérrite dans la loi; on peut même dire qu'elle l'est plas que ne le serait une exclusion légale, no soutenne par l'état des capirts. — Ains les rapports entre la région el l'économie politique nous conduient par l'état des purits. — Ains les rapports entre la région el l'économie politique nous conduigent à la tolderne référieux. de l' montrée tout à la fois par l'intérêt des croyances et par l'intérêt de la production des richesses. J'aine à rappeler que l'urge, notre grand économise, fit un des plus chalarreux défenseurs de la tolérance religieuxe, et qu'arrivé aux n'flaires avant le socre du roi, il denanda, mais sans l'obtenir, qu'un supprimil de la foranche le serment que devait prêter le souverain « d'externisque les hérbiques. »

Voici un autre exemple de ce que penvent les crossness religiones et les dectines thélogiques sur le développement de la réchece, le pret à l'intérit a été-longtemps innérit par l'Églisse, et etc interdiction fut observés, pendant le mayon áge, avec une grande sérvité à! Il en est réuleil que le commerce de l'arquit, le plus important et le plus lieratif des commerces, à cés dambendes au gifa, éest-à diré un penque qui était tem peur damné à plusieurs titres. Aussi le progrès du tiers dat a ci il det étantlé, en certainment la bourgeaine aurait dét puissante de milleurs beurre, si elle n'avait pas éét, par sec eropances réligieuses, abligée de renoucer à un source aussi fécunde de l'était de la commerce de l'apprentie au commerce de l'apprentie au commerce de l'apprentie de l'encour de la chair de la commerce de l'apprentie de l'encour de la chair de la chair pas éét, par sec eropances réligieuses, abligée de renoucer à un source aussi fécunde de l'entre de la chair de la cha

2º Les habitudes morales d'un peuple peuvent avoir sur sa richesse économique des conséquences semblables à celles que produisent les croyances religieuses. Or, ces habitudes morales tiennent quelquefois au développement et au succès de certaines doctrines philo-

On a expendant enzyere les dectroien de l'Église our re pout, et ge dé-incutiveur, plus loit, que traitezés ton s'étant per suns aborbe que certains revirtues. Pout défineil fous à selficial que le poir à moire ful consideré examme contrarre à la perfection religieure pour que l'effet, dont pe parie, re confoid.

sophiques. Il est vrai que généralement les doctrines philosophiques n'ont d'action que sur la classe élevée. et n'en exercent que rarement sur les masses; mais les personnes eclairées donnent le tou, et les masses suivent par esprit d'imitation. La sobriété est ordinairement une vertu favorable à l'économie publique, parce qu'elle pousse à l'épargne, et que toute épargne constitue une aurmentation de la fortune publique en même temps qu'un accroissement de la fortune privée. L'amour de la dépense, l'intempérance produisent, au contraire, des destructions de richesse qui appauvrissent la société et les individus. Quand nous étudierons la question du luxe, je vous montrerai, dans tout leur jour, les rapports de la morale avec l'économie nolitique. Plus tard, lorsque nous nous occuperons de l'impôt, nous examinerons eusemble le système proposé par Montyou pour fonder le système des contributions sur le développement de la moralité publique.

5º Umilionee de la Egislation sur le développement et de distribution des riclesses est encore plus manifeste. Si, dans un pays, les lois sont manusies, si la justice est uni renduc, si la productive est centre est entre de la richite de

tracassier, et si les citovens n'avaient aucune sécurité du côté ilu gouvernement. Dans les États de l'Amérique du Sud, les révolutions sont fréquentes, et les gouverpements, qui s'improvisent à la suite, sont violents en raison directe de leur faiblesse. Comment l'esprit d'entreorise pourrait-il se conserver au milieu de ces incertitudes politiques? Comment la production n'y topiberait-elle pas dans un état de langueur voisin de la mort? Our yous considériez le droit givil on le droit public, your êtes conduits à de nombreux rapports avec l'économie nolitique, et vous voyez, par ce que pous venons de dire, que l'utile conseide avec le juste, et un'il y a autant d'intérêt que de justice à avoir de bonnes lois civiles, un bon gouvernement et surtout de la sécurité, tant à l'égard des realfaiteurs qu'à l'égard des tribunaux et de l'administration.

Peramineni avec vons, dans leurs officis économiques, paiseium sidopolitons de nos la civiles, les artícles sur la faculit de danner et de tester, la néwev et la quoité disponible. L'égainé danne la partage, mèritent d'appeler votre attention au point de vue économique. Dans le Cale de commerce, les dispositions qui son relatives aux clêts et d'abbissements de crédit ent une importance capitale, puisque le crédit est l'agent le plus puissant le la circulation des richeses. C'est surtout dans le dwei d'administratif que nous aurons heucoupn'i promére. Les implies agestes tur la listicabilité des richeses, et le orqu'ils sont très élevis ils pervent en urrêter la production, les toutes les parties de la législation, je n'en commis pas qui sor plus déliètats à maier, et la me la toutechais au c'en trem-

blant, si jamais pareil devoir m'était imposé par les circonstances. En mutière administrative, les rapports du droit avec l'économie politique sont tellement abondants, que lorsque nous en arriverons la, je pourrai me faire illusion au point de croire que je air jas paces d'être un de vos professeurs de droit administratif.

4º L'histoire aussi est au nombre des sciences morales et politiques, et ici j'aperçois un double rapport. En premier lieu. l'économie politique a besoin des secours del'histoire, parce que les habitudes économiques d'une société dépendent beaucoup de ses traditions, Que d'éléments le présent ne doit-il pas au passé! De quelque côté que l'on se place, religieux, moral, juridique ou économique, on aperçoit la chaîne qui rattache les temps, et it faut demander des lumières à l'histoire. A son tour, l'histoire doit recourir à l'économie politique pour comprendre et expliquer les phénomènes économiques qui, après tout, sont les plus importants et les plus intimes de la vie d'un peuple, Pendant trop longtemps les historiens se sont bornés à raconter les batailles, les séditions, les faits et gestes des souverains; dans leurs ouvrages, tons les peuples se ressemblaient et les rois barbares ne différaient pas sensiblement de ceux qui conduisaient les nations civilisées. Les travaux de l'école historique moderne ont donné une part assez importante aux institutions politiques, aux mœurs, à la législation, et de cette manière, chaque nation se détache mieux suivant sa physionomie propre. Il y a cependant un progrès à faire;

ÉLANS. POL.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Avent d'être nommé à la chaire d'économie politique, le prefesseur arait, pendant écon années, fast le nome de droit adaptant rulif.

car, jusqu'à préant l'histoire n'a pes suffissamment décèrcite du point de vué économique. Il eniste qualques travaux considérables sur l'histoire du commerce et quelques autres sur les origines de norte histoire (chée que le beun travail de Guérard sur le polyprèque d'Irminon); mois dans les ouvrages sur l'histoire générale, la partie économique n'a pas encore trouvé le place qui lui covieries. Cependant que de acerts ne polétretrail-on pas arec ette clér, et que de hist, qui avaient d'étre!—Esquisson à grands trails, en nous sidant de l'économie colligies, et gruphs faits de l'histoire.

Vous avez la memoire encore romplie des merveilles de l'Orient, et de l'opulence des rois qui ont tour à tour occupé la scène historique, dans les tomos anciens. Les noms d'Alexandrie, de Thèbes aux cent portes, de Ninive, de Babylone et de tant d'autres villes célèbres flottent dans vos sonvenirs : votre imagination aime ces magnificences, et vous trouvez sans donte que la vie européenne est mesquine et prosaïque, si on la compare à cette large existence que, d'après nos impressions historiques, nous attribuons aux Orientaux de l'antiquité. Ce n'est là qu'un éblouissement causé por une histoire incomplète. Pénétrez plus profondément dans la condition des neuples, et vous trouverez que celui qui cultive la terre n'en est pas propriétaire, qu'il la possede aux conditions les plus dures; qu'il n'est sûr de rien, qu'il ne peut même pas comptor sur une part fixe, si petite qu'elle soit, et que les exactions des souvernins, par la grâce desquels il possède, viennent à chaque instant tromper ses espérances. En un mot,

ces monarques magnifiques ne réguent pas sur des citoyens libres et indépendants, et leurs richesses ne sont que les dépouilles des campagnes accumulées dans quelques villes capitales. Aussi, lorsqu'ils conduissient leurs armées contre l'Europe, ces immenses troupeaux d'hommes étaient facilement mis en déroute par les armées de citovens, que leur opposajent les petites républiques de la Grèce. Coux qui ont cherché à expliquer les honteuses défaites des armées de Xerxès et de Darius se sont trop attachés à l'influence amollissante de la température de l'Orient. Entre le climat de la Grèce et celui de l'Asie, la différence n'était pas assez sensible pour rendre compte de faits aussi extraordinaires. La véritable cause, e'est que les soldats de Xerxes et de Barius n'étaient en somme que des êtres dégradés. sans courage, parce qu'ils n'avaient jamais été réellement libres, tandis que les soldats des Thermopyles, de Marathon et de Salamine étaient des eitovens, des propriétaires participant à la souveraineté, maîtres chez eux, maîtres sur la place publique, et armant leurs pouvernements ani carantissaient leur propriété et leur indépendance. C'est donc surtout par la différence du régime économique que s'explique le dénonment de la lutte entre l'Orient et l'Europe.

Ouand elles eurent assuré leur indépendance contre Méde, les petites républiques se firent la guerre et lutièrem pour l'hégénonis de la Grèce. Pendant long-temps, les victoires des Atlénieres attirèrent dans leur ville des richesse considérables; le développement de la fortunc y eris des hommes de loisir, comme il en faut pour le culture des beuxarests. Assurément la ri-taut pour le culture des beuxarests. Assurément la ri-

classe matérielle n's pas suffi pour produire le grand a sistèle de Précisée, at le cause principale est dans la subjection de la companie de

La Grèce, comme tout le reste de l'univers, fut ahsorbée dans l'empire romain. Cette grande masse politique (la plus considérable qui ait jamais existé) a duré des siècles, tandis que les grandes monarchies qui précédèrent ou suivirent n'eurent qu'une existence ephémère. Son succès extraordinaire et sa chute s'expliquent par des causes diverses; mais l'économie politique en fournit une explication qui n'est pas la moins satisfaisante. Le grand secret de la politique romaine est dans la perfection de son mode de colonisation. Lorsqu'une province était conquise, il s'agissait de la conserver. Le moyen militaire consistait à entourer la portion conquise par des légions placées à la frontière. Dans l'intérieur, on instituait des nouvoirs administratifs énergiques, et l'on y envoyait souvent des colons de la capitale. Cette mesure avait le double avantage de rejeter, bors de Rome, le trop-plein de la population (ordinairement une portion dangereuse), et de préparer l'assimilation de la province par la fusion des vaincus avec des citovens romains. Dans la périede de prospérité, la vie partait du centre aux extré-

mités, et Rome envoyait son sang aux provinces. Sous l'Empire, la situation changea, et Rome devenant égoiste attira au centre toute la vie des extrémités. La fiscalité des empereurs suca les richesses des provinces et, par des exactions intolérables, rendit la propriété opéreuse. ce qui équivalait à une suppression, par l'impôt, du droit des particuliers. Vous connaissez tous la misérable condition des curiales, ces propriétaires qu'une los cruelle rendait solidairement responsables de la rentrée des impôts. Ils échappaient à leurs dignités par tous les moyens, au point que la législation les retint dans la curie par une disposition qui rendit leurs honneurs obligatoires. L'esclavage volontaire fut le scul abri qu'on ne put pas leur enlever, et plusieurs aimèrent mieux la vie animale de l'esclave que la responsabilité tourmentée des honneurs municipaux. Une fois que la propriété eut été supprimée par l'excès des impôts, l'empire romain devint semblable aux empires d'Orient dont je vous parlais tout à l'heure, et n'avant plus pour le défendre une population de citoyens propriétaires intéressés à sa durée, il tomba comme un malade que la putréfaction envahit, en remontant des extrémités au centre. Il se soutint artificiellement par la puissance de son administration et par la force qui est inhérente à toute organisation régulière : muis, pen à peu, la vie se retira, et lorsque les barbares se ruèrent sur ce gigantesque corps politique, ils n'eurent pas à le tuer : car il était mort, de lui-même, à la suite des excès de fiscalité qui avaient ruiné son tempérament économique.

C'est une proposition vraie, quoique invraisemblable.

que la condition des individus fut meilleure sons l'administration des chefs barbares, A la vérité, ils s'approprièrent une portion des terres appartenant aux vaincus; mais ce fait de guerre une fois consommé, les propriétaires furent plus heureux, parce que la fiscalité des conquerants élait moins savante, et parlant moins oppressive, que celle des empereurs romains, Cotte ambliovation for surrout sensible sons Padminis. tration régulière et modérée de Charlemanne. Les grands possesseurs de terres concédics en fief n'avaient pas encore pu devenir oppresseurs, parce que leurs titres n'étant pas irrévocables, ils étaient, par la fragilité de leur droit, maintenus dans les bornes de la modération. Les choses changèrent bien de face lorsque, sous les débiles successeurs de Charlemagne, fut proclamé le principe de la perpétuité et de l'hérédité des fiefs. A partir de ce moment, la souvernincté étant incorporce à la terre, l'oppression des vassaux fut d'autant plus intolérable qu'elle était pratiquée par des pouvoirs locaux, rapprochès des opprimés, sans contrôle supérieur. Montesquieu, qui a vu la féodalité près de sa chuto, la compare à un grand urbre mujestueux ; si vous la considérez à son origine et à son apogée, vous pourrez la comparer à l'hydre aux têtes nonbreuses et menacantes, qui repoussent à mesure qu'on les coupe. Au point de vue économique, la féodalité fut un régime déplorable, parce ou elle rapprocha l'oppresseur de l'opprimé et qu'elle livra le droit individuel exposé, sans défense, aux vexations des pouvoirs locaux. Il faut, messieurs, que la liberté soit une force bien grande pour qu'elle ait pu passer à travers

les milles serries du réseau foold. On aurait pu craindre que l'individ érans son le ped des barrosciandre, que l'individ érans son le ped des barrosficionars ne serviverait jamais, et que son droit semitéternellement foulé par la force barnale. Il se relevapar le commerce, qui fonds le tiens état, et le tiens état grandit par à que, obtin la participation aux pouvoirspolities, et finit par occuper une place prépandémanter toutes les anions corropéremes. La bourgooisse anche du commerce el, comme elle a été l'instrument de nos progrès dans la vois libérale, pout attire qu'une cause de l'ordre économique a été l'origine de nos libertés.

Le rôle du tiers état a été plus ou moins important, suivant la nation que l'on considère; il a été aussi plus ou moins rapide chez les différents peuples, Mais il n'est pas une nation européenne dont l'histoire ne soit, en grande partie, mesurée par les actions et les progrès du tiers état. Il en est autrement des pays de l'Orient qui adoptèrent la religion ile Mahomet. La, point de bourgeoisie et point de propriétaires; c'est l'État qui est le grand propriétaire, et les paysans ne sont que des possesseurs non protégés par le droit. Ainsi le veut Allah, ainsi le proclame son prophète. La religion du Coran n'est point, il est vrai, de nature à élever la dignité humaine Je crois cenendant qu'on a attaché trop d'importance à l'influence des rroyances religieuses, pour expliquer l'abaissement moral des peuples orientaux. La preuve en est que le maganisme pe fut pas un obstacle au developoement de l'individu dans les républiques grecques. Aussi n'est-re pas surtout à l'impureté des

croyances qu'il faut attribuer l'abrutissement des Turca, mais à la loi qui supprime la propriété privée, pour tout attribuer au souverain. La raison est, à mon sens, plus économique que religieuse.

le m'arrête, persuadé que les développements qui précèdent suffisent pour bien marquer les rapports de l'économie politique avec l'histoire. Si le poursuivais cette revue historique, vous me reprocheriez de ressembler au mattre do philosophie du Bourgeois gentilhomme, qui ne voit rien au monde que sa science, et veut quo toutes les fautes viennent de ce qu'on l'ignore. - Non; jo me garderai do toute exagération. Un économiste, dont j'aimo à prononcer le nom dans cette enceinte, où il a enseigné avec un grand éclat, M. Rossi, a écrit que l'économie politique n'est pas la seule mattresse du monde, Oui, il est bien vrai que la puissance est très-parlagée et que la souveraineté n'appartient pas plus exclusivement à l'économie politique qu'à aucune autre science. Mais qui pourrait dire quels sont les éléments qui entrent dans un phénomène social? qui pourrait pousser assez toin l'analyse cour distinguer toutes les forces dont il est la résultante? L'observation de Rossi est aussi vraie de la morale, du droit et de la politique que de notre science. Pour les unes comme pour les autres, il y a des moments où arrive leur tour de dominer. La philosophie d'Aristote a regné sur le moyen âge et sur le commencement des temps modornes. Après la Renaissance, le droit romain a nour la secondo fois été la loi du monde européen. Quelle a été la grande révolution des dernières onnées? N'est ce pas la vapeur et l'électricité? Devant ces belles découvertes de la physique, tout se suit et vindire. Il en est de même des granels questions économiques. Queique, dans l'ordre des sciences, l'économiques. Queique, dans l'ordre des sciences, l'économiques de la compartie de pur de di Rossi, l'économie potitique a véritablement rét la maîtresse du monde. En voulex-vous examiner avec noi quelques exemples?

Considere la physionomie générale des récimentes dans l'antiquid, de comprez avec equi se passe dans l'antiquid, de comprez avec equi se passe dans les temps modernes. La toujours et partent la paterne; tout est cocaion de se battre. Due les temps modernes, le commerce établit des rapports tellement étrais entre les peudes que la guerre deivent, de plus en plus, difficile. La just universelle n'est encore qu'une utajes, et ceux qui s'occopent de l'établit passent pour des esprits chimériques, Mais le commarce est un praticien dont on se moque pas légèrement, et il travaille n'est les puis peus pue n'ete de l'abbit de Sint-Fèrre. La solution at problème de la paix universelle ne peut être qu'une solution récomminue.

De cet aperçu général passons à l'examen de quelques faits plus déterminés. Il serait difficile de citer un mouvement plus désintéressé que celui qui poussa la noblesse et le peuple vers l'Orient à la défense du tonleau du Christ. A quelque croyance qu'on appartieume, qui ne rendrait hommage à cet clan religieux, ardent, sincère, spontané? - Les effets immédiats resserrèrent, d'une manière plus étroite que jamais, l'alliance du clergé avec la noblesse, et grandirent l'une par l'autre ces deux grandes puissances, les scales qui existassent encore dans l'État, auprès de la royauté. Mais voici une conséquence éloignée que l'économie politique tira des croisades. Les seigneurs partant pour la Palestine vendirent leurs terres à bas prix et affranchirent beaucoup de serfs, vendant nour se procurer les ressources nécessaires à l'expédition, affranchissant des serfs pour augmenter leur troupe, Quelquefois l'affranchissement fut donné à des serfs, qui restaient, par des maîtres d'autant plus portés à abandonner leur puissance qu'ils n'espéraient pas revenir, Ainsi s'augmenta le nombre des hommes libres et s'enrichirent les bourgeois. Ces bourgeois furent bientôt assez forts pour se lever dans le mouvement des communes; la royauté les seconda contre le pouvoir des barons féodaux et leur donna une place aux états généraux. Ainsi, par une sorte de rénotion économique, les croisades accomplies par la noblesse, sous l'inspiration du clergé, contribuèrent indirectement à la formation de ce traisième ordre, dont yous connaissez le rôle important dans l'histoire de nos li bortés

Prenons un événement plus rapproché de nous, la Révolution française. On a sourcent répété que la Révolution française pouvait être évitée; je suis au nombre de ceux qui l'ont éerit, et plus j'y réfléchis, plus je suis convaincu de la vérité de ce que j'ai dit. B'autres, au contraire, affirment que ce catachysme était inévitable et qu'il p'était pas au pouvoir des gonvernants d'arrêter un mouvement qui était voulu par la nation. Il v a du vrai et du faux dans cette opinion. Ce que la nation voulait, c'était le renversement du régune féodal, la suppression des dimes, l'égalité devant l'impôt, la justice dans sa répartition, la destraction des dougnes intérieures, en un mot principalement la partie économique et sociale de la Révolution. A cette volonté s'ajoutaient quelques vœux politiques sur la convocation régulière des états généraux et sur l'amélioration de la justice. Quant au changement de la constitution politique, j'ai acquis la conviction, par l'étude attentive des faits, que personne ne la voulait et qu'elle n'a été qu'un accident de la Révolution. Le preuve en est que de la Révolution le seul résultat définitif qui soit resté, celui contre lequal on n'a jamais tenté de réagir, c'est la partie économique et sociale

Quant aux changements politiques, il y a plus de soinante-din aux que nous oscillon au milien des changements extrêmes. C'est là ce qui m'à condoit à penser que, si un gouvernament Erne avail, kempa, accordé ce que la nation voulait, la constitution poliique de l'aucème monarbe se serait conservée. Man l'avengément de la cour méconnu la voloni du pays; la nation se rendit la justice qu'elle o'oblemai pas, et, au milien des éderièments que causa ce mouvement, l'ancien ordre des choses périt en entier. Asant tout, la févolution ne fra qu'un qu'extion économique, question profonde qui touchait sur ravines de la constitution sociale, mais la portion politique est veune por surcroit, et n'a été que le résultat des emportements révolutionnaires. L'ocasion, comme la ceuse de la Révolution française, eut un caractère économique puisqu'elle vint des embarras financiers. Rossi n'aurait-il pas recomm qu'en ce cas l'économie politique avait été la maitresse du monde?

Voici un exemple encore plus rapuroché de nous : nous le prendrons dans l'histoire contemporaine d'Angleterre. Il y a dans ce pays une puissante aristocratie, divisée en deux grands partis qui se succèdent au pouvoir, et se combattent quoiqu'ils ne différent que par des nuances. Le parti conservateur avait établi des taxes élevées à l'entrée des blés étrangers, afin de hausser le prix du blé à l'intérieur et d'augmenter la rente des propriétaires, c'est-à-dire de la noblesse, puisque la plus grande partie de la propriété foncière est entre ses mains. La conséquence était de renchérir les subsistances et d'aggraver artificiellement la position de l'ouvrier anglais. Dans une ville manufacturière par l'initiative d'un homme que la postérité mettra au nombre des grands citovens de l'Angleterre (M. Richard Cobden), une lique s'établit pour demander l'abrogation des lois sur les céréales. Cette association prit comme une trainée de noudre, et bientôt elle couvrit de ses réunions toutes les parties du Royaume-Uni. Des souscriptions lui formèrent un budget considérable et les élections lui donnèrent plusieurs voix au parlement. Ses propositions échonèrent d'abord à la Chambre des communes; mais elle les renouvela et, chaque fois que la Chambre des communes fut appelée à voter, la majorité qui résistait diminua.

Le parti conservateur était alors conduit par sir Bobert Peel, premier lord de la Trésorerie; c'est sous su direction que les torys résistèrent au rappel des lois sur les céréales. Cependant le flot de l'opinion monta avec une telle violence que l'opinion du premier ministre en fut ébranlée. Au point de vne politique, c'était chose grave que la division de ce grand parti conservateur, et avant de faire violence à ses amis, sir Bohert Peel hésita longtemps, Cependant l'évidence économique l'emporta sur les intérêts de parti, et le premier ministre adhéra aux propositions de la ligue. Quand il expliqua sa conduite devant le parlement, il prononça ces paroles mémorables dont les dernières ont été inscrites au-dessous de sa statue : « Je quitte le pouvoir après avoir attiré sur moi, je le crains, l'improbation d'un assez grand nombre d'hommes qui, au neint de vue de la chose publique, regrettent prefendément la rupture des liens de parti, regrettent profondément cette rupture, non par des motifs personnols, mais dans la ferme conviction que la fidélité aux engagements de parti, que l'existence d'un grand parti politique est un des plus puissants rouages du gouvernement. Je me retire, en butte aux censures sévères d'autres hommes qui, sans obéir à des inspirations égolistes, adhèrent au principe de la protection et en considèrent le maintien comme essentiel au bien-être et aux intérêts du pays. Quant à ceux qui défendent la protection par des motifs moins respectables et uniquement parce qu'elle sert leur intérêt privé, quant à ces partisans du monopole, leur exécration est à jamais acquise à mon nom. Mais il se peut que ce non son recMONEY FLOS N'ENT PION NAVE MENTIVELLANCE SOISS ÚM-MALE.

THE SER MENSING, HE CENCENÇI GEARANCE CHIQUET DOMININE
VIE A LA SUERI DE LEGR FEIREY, DET QUE ATROUT DÉSOMMAIS, POUR MÉMAIRA LEZES FOIRES ÉRITÉÉES, LE FAIX

BE ADROPAINCE ET L'ANS PAUT IR BEAUX, PAIS Ó MITANE

MEMLACET QU'IL NE S'Y MÉMAIR PLAS, COMME EN LEVAN

MARS, LE RESSETUREMENT COMPRE ÉVANTEL. SÉ CHORCE,

VOUS É VRIÇE, L'ÉCONOMIE DÉLÉQUE à CÉ MITTERS DE AD
DOUVETMENTEL, LE MITTÉRISE À ÉM SIND ÉS NOS SETIORS.

Les portes de Ribert Peel, que je viens de vourupperte, not dégravées ur le namment que loint cleré ses concitoyens. Pajunte que le souvenir de ce ministre ne vivra que ne le grand acté qui si terminé se acardire polítique. C'est que, nesseien; se lo nomes no durent, dans la postirité, que per les wilcies qu'ils de découvreut ou per les principes de justice qu'ils feui prévalor. Ribbert Peel, pendant sa longue carrière, s'est occupi des expédients de la politique courante; la plus grande partie de ses actes est un sera oubliée. Un just une inspiration heuvrasse loi n'att accomplir un acte juste, et c'est par là que son souvenir durers, quaisuf il n'ait dise du révisier les idées d'autrei,

Gette différence entre les expédients et les principes me rappelle deux nons que je mettrai en parallèle, pour bien faire ressertir ma pensiée. Lersque le malheureux Louis XII nonta sur le troba, il appela, pour le mettre à la tête de son ministère, un vieux cururisan qu'un hou mot contre une maitresse dr Louis XI, «vas if fait doigner de la cour pendant vingacinq ans. Le comte de Maurepas n'avait d'autre talent notifique que celui é nouver que déciour les intrivaen de palais; c'était un homme d'expédients. Le hasard fit qu'il appela au ministère un intendant du Limousin, qui fut choisi parce qu'il n'avait aucun appui à la cour et que le comte de Maurenas erovait trouver en lui un instrument docile. Mais cet homme avait des idées et des principes: il apportenait à cette catégorie de personnes que les praticiens empiriques appellent dédaigneuscment hommes à système. Turgot ne se contenta pas de professer sesidées, et, quand il arriva au contrôle général, il voulut les réaliser. Son œuvre, d'abord soutenue par le roi, triompha de tous les obstacles : mais la lique des intérets atteints parses réformes s'empara de la faible volonté du roi, et le contrôleur général tombé, les édits qu'il avait fait enregistrer dans un lit de justice, furent emportés per la réaction. Maurepas se conserva aux affaires, mais l'histoire n'a gardé de lui aucon souvenir, tandis que le nom de Turrot devient. chaque jour plus glorieux.

Assurdment, messiours, je serais bien compable, si je cherchais è surcretier votre ambition d'une monière improdente. Non, coira votre ambition d'une monière improdente. Non, coira sur converse tie d'autre consoile que cette reigle qui a été celle de ma vie : a l'avviller a pour étre pei aux circonstances, mais ne jamais se l'aisser aller aux éécouragements ou aux colères de l'ambition. Coependant jue no dos pas me dissumet que j'ai devant moi la semonce de l'avenir, et que mes puroles autorat peut-dire un retentissement délogite dans quelqu'une de ves setions. La responsabilité du gouvernement des hommes viendra touver quelque-suns d'unte vous, les plus mode-les peut-être et ceux qui savirent le moise à cet homeur varilleurs. Écotiemoi donc, et que le souvenir de mes dernières paroles reste gravé dans vos esprits. Vous aimerez mieux être des hommes de principes que des hommes d'expédient; vous profererez succomber comme Turgot que de vous maintenir comme Maurepas; vous aurez plus de souci de l'avenir que du présent, et vous aurez assez de force d'ame pour préférer l'estime de la postérité à celle de vos contemporains, si vous êtes obligés d'opter entre les deux. Si, au contraire, vous êtes assez heureux pour triompher avec les principes, pour associer votre fortune personnelle au succès de vos idées, je vous prie. an milieu des pures émotions que vous donnera cette belle victoire, de reporter votre souvenir sur ectte chaire, autour de laquelle vous êtes aujourd'hui pressés. Pont-étiv pensorez-vous alors une notre entretien n a pas été tout à fait étranger au bien accompli par vos soins. Quelque minime que soit la fraction que vous m'attribuerez, i'aurai obtenu la plus belle recompense qui puisse être accordée à la mission du professeur.

## DEUXIÈME LECON

Défention — Utilité — Tabre — Élexique des products — Farrison.

— Bedrare — Défence mêt réclaired de la farrison publique et l'extensité de la farrison publique et l'extensité de la fortune des principles.

Il des sont qu'en proposé de la maissime à la décommissión de conseque publique — Borison des politiques — Borison que répresent a leur adoption. — D'union des notestions — algunolleurs, — Blaces de la politique des parties destroites — des politiques — Borison des reus de productions — Comment des reus d'America de charge des reus de reus des reus de

Luxdi, 5 décembre 1851

## MESSIEURS.

L'house se peut ni crère, ni détruire; ses plus grands efforts violuntiriscus pas i ture du nântu noi supprimer un atome de substance. Pout ce qu'il peut line, c'est de transformer les closes de la nature et de les approprier à ses besoins et usages. Les besoins et usages variet usavunt les temps et les lieux, dépendent du degré de la civilisation, des habitudes et même des viose qui dominent dans la population. La notion d'utilité n'a, en effet, rien qui soit absolu, et elle dépend de la relation qui criste entre les hommes et les choses. La plante du tabre existait bien avant qu'elle n'ait été employée à statique le consonnaire.

Note: Pos.



tion exessive qu'on en fuit aujourd'hui; mais son utilité deix indie avant que ses propriétés finsent connes. Réciproquement, il y a des objets qui errent autréois me grande utilité et qui indie et tifosi me grande utilité et qui rêce non plus accume aujourd'hui, parce que le besoin auquel elle répondaient apris fin. Amis les anunettes es atters objets de des superstition aut perdu tout eulité depois que le déve-lepement des lumières a démontré leur impaissance. On recente qu'un Arabe, ayant participé au pulleç d'une carreune, prit une eaisse de perfes. Après les avoir bien examirées, il jugea que c'étaient des légrement et l'entre de le faire bouliff. Comme les perles Agrès les preles résistaient à l'aution du fau, il désespéra d'en titre un plat, et le piète ounnée intérie nu plat, et le piète ounnée intérie de la faire blat de la faire de la f

Ainsi, tel objet qui dans un pays a une grande utilité n'en a aucune dans tel autre pays, parce que ses propriétés n'y sont pas connues ou qu'elles n'y sont pas estimées. Cette observation est bien importante, et c'est pour l'avoir méconnue qu'un commercant fit un jour une affaire détestable : il avait transporté des patins dans un pays où il n'y avait jamais de glace. Autre exemple plus piugant encore! Des officiers français avaient offert à la reinc d'une île, où ils avaient abordé, des souliers de bal dont elle admira le satin. Le soir, elle narut au bal tenant à la main les souliers, qu'elle avait pris pour un ornement destiné à convrir les doigts. Il est évident qu'une cargaison de souliers, envoyée dans ce pays, n'aurait pas eu grand succès, dans les premiers temps du moins. l'ai dit dans les premiers temps, parce que le goût des consommations nouvelles ne tarde pas à naître, et que les conditions de l'échange se réalisent promptement. C'est pour cels que les commérçants, que une entre entre en relation d'affaires avec les sausages, sont obligés de commencer par faire naître en éva à besoin et le désir. Sans cela ils n'auraient rien à l'eur offrir en échange des peux de bless. En résanté, les choses n'ont d'utilité que par leurs relations avec nos besoins

La quantité qui excède nos besoins n'est pas sans utilité, si elle peut être conservée commit provisjon pour l'avenir. Même quand elle n'est pas susceptible deconservation, elle est d'une grande ressource, parce qu'au moyen de l'échange elle peut servir à nous procurer des objets que nous n'avons pas, et dont nous avons besoin. A quoi vous serviront les trois mille hectolitres de blé que vous avez récoltés? Vous ne les consommeriez pes avant qu'une grande partie ne fût altérée, dépréciée, Majs vous échangerez l'excédant de ce qui est nécessaire à vos besoins, et vous obtiendrez en retour des meubles, de la viande, du fer, du bois et antres obiets que vous n'avez pas. Ainsi les quantités qui ne vous servent pas directement ne vous sont cependant pas inutiles, parec qu'elles ont, pour d'autres personnes, une utilité qui les détermine à se dessaisir d'objets que vous désirez acquérir. Cette faculté, cette puissance qu'ont les choses utiles d'en procurer d'autres est le fondement de la raleur.

La valeur implique donc l'utilité des choses échangées. Cependant l'utilité ne suffit pas pour donner de la valeur à un objet. Vous aflez le comprendre par un cremple. La lunière du soleil a une grande utilité; l'eau et l'air nous sont plus qu'utiles, puisone sans eux aequeront une, d'autout plus étoère qu'ils sout indispensables. Dires vous que nous soumes plus riches parce que l'eau et l'air sont devenus objets de commerce? Évidemment ou sorait confondre des clossebien distinctes et se feorliere, à vir, d'une augmenttion de fortune, trades qu'in fond il ya en un rèel appauvinssement. L'édad d'un peuple riche serait un étal et de choess où les objets utiles de toute espèce s'offriraient indifinieunet, et oi fou sus lessons seraints estisfaits par des richesses naturelles, inéquisables et débourrus de valeur.

le ne dis pas que ce servit là l'idéal d'un peuple heureux; car, de mitte que les inchidus sout quelquefois très-nalhaureux au milieu d'une grande opulence, il se pourrait aussi qu'une nation entière souffrit d'un état de closes oi l'effert de l'erraid sezimient moi tiles; mais j'affirme (et le doute est impossible sur ce poirt) que ce peuple servit aussi chec que possible, quoique peut-être il se trouvait malheureux de sa condition.

On a souvent fait remarquer que l'utilité et la valeur en se treuvent pas topieurs dans un proportion cazate, que certains objets out une grande valeur quoiqu'ils u'asent que peu d'utilité, par exemple les diamants, et que d'autres qui sont nécessières et autre que pou na point de valeur, par exemple le blé, l'air et l'eun. — Cette observation, si cle de sait juste, comfirmerait et que je dissis, sout à l'houre, en artribuant la valeur des objets à leur limitation. Cependant je crois qu'elle n'est yet tout à l'ant exacte. L'utilité do diamant correspond à un besion très-interson, un décir de prince le sustres per le mossin très-interson, un décir de prince le sustres per le mossin très-interson, un décir de prince le sustres per le surfex per le manure par le manure par le suite per per le mattre per le mattre per le manure per le mattre per le

apparences de la fortune. Les économistes n'entendent pas approuver ce besoin, et ils laissent à la morale le soin de condamner les préoccupations de la vanité; mais ils ne penvent pas ne pos tenir compte de ce besoin, puisqu'il existe; car, pour les personnes riches, qui n'ont jamais senti la privation des choses necessaires, le besoin d'un diamant peut être aussi intense que l'est, pour le pauvre, le désir d'un morceau de pain. Il ne faut done pas considérer l'utilité d'une chose au point de vue restreint du nécessaire ou du superflu, mais au point de vue de la force du désir; car, en économie politique, c'est l'énergie du désir qui est la mesure de l'utilité d'un objet, Dire qu'une chose peut avoir une grande valeur sans avoir une grande utilité, c'est dire une proposition impossible : car la valeur suppose l'utilité, et la rareté la plus grande ne pourrait pas donner de la valeur à la chose qui n'aurait que peu ou point d'utilité. Il y a des peintres médiocres ou mauvois qui n'ont que peu produit. et il serait tout aussi dillicile de se procurer un de leurs tableaux que des œuvres de Raphaël, Rubens ou Murillo. Cependant ces œuvres n'ont aucune valeur, maîgré leur rareté, parce que personne n'ayant le désir de se les procurer, elles sont dépourvues d'utilité, Au contraire, les travaux de Raphael, de Rubens et de Murillo ont une grande valeur, parce que leur rareté se combine avec une grande utilité, venant de ce que certaines personnes sont poussées par le désir énergique de les avoir.

La valeur d'une chose est donc déterminée par deux éléments : 1º Son utilité;

2º Sa rarelá

Puisque je suis occupé à faire des définitions et que vous voulez bien prêter votre attention à ces arides développements, j'en profiterai pour définir ce qu'on doit enteudre nar fortune et richeme.

La fortune d'un particulier se compose de tous les objets ayant de la valour, tandis que la fortune publique ll'un nava se compose de toutes les choses avant de l'utilité. Aussi la fortune générale est-elle inestimable, puisqu'elle comprend des objets qui n'ont aucune valeur, et qui espendant ont une utilité sans mesure. C'est ici le lieu de faire remarquer l'erreur où sont tombés les écrivains qui comptent dans la fortune d'un pays les créances hypothécaires ou autres et les effets publics tels que les rentes sur l'État et les bous du Trésor. Ils ne font pas attention que les créances supposent des dettes correspondantes, et que partout où il v a un actif consistant en une créance, un passif égal a été creusé. Il y a annulation de l'un par l'autre, et la vérité yeut que ces valeurs ne soient nas comptées à l'actif général. Au contraire, s'il s'agissait d'apprécier la fortune d'un particulier, les créances seraient mises en ligne de compte. On ne peut donc pas calculer la fortune publique d'un peuple d'après le procédé qui pourrait être employé à calculer la fortune d'un particulier.

Le mot richesse sert à désigner un état de fortane qui donne à celui qui la possède une supériorité relative de position. On comprend que la richesse dépend du nutileu où l'on vit, puisque ce mot sert à exprimer un rist qui n'est pas absolu. Etre riche, avoir de la richesse, suppose une position relativement supérieure. On preud quelquéels à le not ferance dans le même seur, mis il vout mieux hisser à chaque mot sa signification ordinire. Le mat richeuse a sunsi été ouscent pris dans le sem de choire agant de la valueur. Lorsqu'o m dit que l'économie politique a pour mojet la production et la distribution des richesses, on prund le mot dans ces seus. Cest dans set la acquierque que le mot d'antice seus. Cest dans set la acquièrque que le mot d'antice seus. Cest dans set la acquièrque que le mot d'antice seus. Cest dans set la acquièrque que la mot d'antice seus. Cest dans cette acquièrque que la mot d'antice verson: l'échetaite que la richeau de navious.

Le mot politique a chez nous un sens tellement spécial, qu'il est importent de dire comment notre science d'appelle économie politique. Ce nom signifie science de l'économie de la cité ou de la société, par opposition à économie privée ou domentique (aixosopte vicmillant).

Quoique notre science obtais la politique, rependant elle ne se confiend par ave elle, ne plus qu'elle ne se confiend avec le travel. L'est pour évile ne se confiend avec le morale ou avec le droit. C'est pour éviler le troute confusion que plunieurs économistes ont proposé de lui doune d'autres noms. Ceux et, considérant qu'avant lant cette science a pour objet les chases cionageables, celle qui out une acteur, out proposé l'appeire Catallarique q'un verbe grec (avaz-laères) qui signific échanger d'autres voulent qu'un l'appelle Chrématistique parce que éest la science des réchesses (Kaplazar), d'autres, qu'en la noume Photatologie de szòrres, richesse, et l'àpe, tratie). Toutes ere dénominations sont pédanteques, et il fait le reprosser pour s'en tenir à celles qui ont éé cousserées par l'usage. Si ces dernières cont éléctrousses à l'aut m'une ce la sur misse a

montrer le définit par des explications préliminaires et s'en tenir à l'usage constamment suivi. Tout au plus. nourrait-on admettre le titre, proposé par quelques-uns, de Science de l'économie publique; il ne s'éloigne pas beaucoup de la dénomination qui est plus ordinairement employée, et elle est plus exacte. Néanmoins je conserverar la dénomination d'économie politique, parecqu'elle est plus usitée.

L'économie politique a-t-elle pour objet seulement les choses matérielles? Ne s'étend-elle pas aussi aux choses immatérielles? Tout ce qui a une valeur, tout ce qui peut être échangé est soums aux lois économiques. Par conséquent, les choses immatérielles n'en doivent pas être exemptées. Frédéric Bastiat a fait observer, avec raison, que la vie sociale consiste dans un échange de services, bequeoup plus que dans un échange d'obiets matériels; il est donc paturel que tous les services rentrent dans l'économie politique, sans distinguer leur nature, et nar cela scul qu'ils ont le caractère eummun de la valeur échangeable.

L'activité humnine a des applications bien nombreuses et bien variées, et leur nombre est tel qu'il est difficile, sinon impossible, de les faire rentrer tontes dans une classification. On a cependant essavé de le faire, et on a distingué trois branches de l'activité huunaine appliquée à la production des richesses :

L'agriculture. L'industrie.

Et le commerce; ou, suivant les expressions employées par quelquesuns !

L'industrie agricole, L'industrie manufacturière.

Et l'industrie commerciale

L'agriculture tire de la terre des aliments et des matières premières; ces matières sont ensuite transformées par l'industrie et appropriées aux différents be oins de l'homme. Cette opération faite, le commerce rapproche des consommateurs les produits dont ils ont besoin, et rend un service considérable soit à ceux qui produisent, soit à ceux qui consomment, en supprimant la distance qui les sépare. Ces trois modes d'activité sont entre eux dans un ordre logique, puisqu'on suit les richesses depuis le moment ou elles paissent. sous l'effort de l'agriculteur, jusqu'au moment on elles disparaissent dans la consommation facilitée par le commerce. Il s'en faut de beaucoup cenendant que rette classification soit complète, et surtout que la distinction entre ses trois termes puisse être établie sans confusion

I\* Elle n'est pas compléte, 0à classe-t-on le travail des miness f'Escet dans l'industrie Oui, ce semble a promire abord; copendant les matières fournies par les mines arrivent, asser péparation, au consommateur, et l'industrie ne leur donne auseume façon oi transformation. Le commerce les transportes; mais il arriver souvent que le consemunateur vient elevebre les quantités dont il a besoin sur le carroan elle la mine. Est cu dans l'agriculture l'inden el personne de faire rottere cette espèce de production dars l'agriculture d'inden el personne de faire rottere cette espèce de production dars l'agriculture qui seantile plus particultièrement destiné à la production des vigilièrant et de la situale. Aussi qualques production des vigilièrant et de la situale. Aussi qualques production des vigilièrant et de la situale. Aussi qualques de

écrivains and-ils proposé de reconnaître un quatrième terme de la division, sous la décomisation d'industrie extractire, pour designer l'industrie des mines et celle des carrières. J'avour que cette proposition nue partie avoir un caractère fort pédantesque et que, vu la difficulté ou même l'impossibilité d'établir des classifications complètes, j'aime mieux m'en tenir à l'ancienne division. Elle est claire, à peu près complètes miser connue. Ou peut cependant lui reprocher de n'être pau d'une précision riquereuse.

2º La classification manque de précision. On dirait que l'agriculture ne produit que des matières premières. et que les produits sortent de la ferme sans avoir subiaucune transformation. Cette manière de voir est aujourd'hui hien inexocte, et vous le trouverez surtout, vous qui, dans les départements du Nord, avez vu des exploitations agricoles où la betterave, produite par le sol, est distillée d'un côté et de l'autre transformée en suere. Aussi parle-t-on maintenant d'agriculture industrielle, pour la distinguer de l'agriculture primitive; dans celle-ci, les produits agricoles ne recesaient pas de transformation ou n'en recevaient que de très-suporficielles, tandis que dans celle-là la ferme est une véritable manufacture. D'un autre côté, l'industrie produit des matières premières pour d'autres industries, et c'est une chose digno de remarque que ce qui est pour Pune produit fabriqué est matière première pour l'untre. L'agriculture, elle-mêmo, emploie des matières premières qui sont fournies nar l'industrie. Les produits chimiques servent, dans une foule de cas, anx agrirulteurs à titre de metière première. Le commerce aussi, de son ciòl, foarnit à l'agriculture orcidentale des matières permisses très importatuse. Cest le commerce qui sons donne le guano, c'est-defire un des compres les plus actifs qui soient employés. Si l'imdestric et le commerce dispatent à l'agriculture l'homneur de faurnir les mathères preunires, si l'agriculture à son tour se fait industriel, il cel certain sussi que l'agriculture a souvent besoin de faire le commerce. Pour c'ouler ses demys, pour rendre et wheter ses animans, soit de labour, soit de croit, il fant qu'il se fasse commerçant.

Tout or qui peichde moss fait voir que cette division est loin d'être rispourresse et qu'entre l'agriculture. Pindustrie et le commerce, les limities sont souvent in-dideises. Némonitos ette division et commode, urélinairement exaste, assex comprehensive quoique pas tout à fait compléte, et de deumand qu'on le nousserse sans chercher ni à la compléter, ni à la subdiviser. Les divisions en sont pas la science, pas plos que les évalutadages ne sont une maison, et il suffit que l'échafundage soit commode et soide, quand niéme il ne corresponsition de la constitue d'artil pas exactement à la cuastruction, dans toutes ses parties.

parries.

Dans chacune de ces manifestations de l'activité
himanine, nous retrouvons un certain nombre d'éléments qui conceuvent à la production et qui, à rements qui conceuvent à la production et qui, à rois
de leur permanence et de leur généralité, peuvent être
ronsidérés comme les trois facteurs essentiels de la
création des binns ayant une valeur. Ces trois éléments
funt le coexistence est inértiable sout :

1° Les agents naturels :

- 2º Le capital;
- 3º Le travail.
- Considérez tour à tour l'agriculture, l'industrie et le commerce, et vous verrez que dans tous les trois la production suppose les agents naturels, le capital et le

travail. En agriculture, les agents naturels jouent le plus grand rôle, puisque la terre recoit la semence et que l'atmosphère contribue à nourrir la plante. Pans l'a griculture pastorale, les agents naturels sont presone tout. Là cerendant encore vous trouvez un capital, puisque le bétail n'est pas antre chose. Muis, dans l'agriculture industrielle, le capital est relativement considérable. Il faut des machines pour communiquer le mouvement aux industries jointes à l'exploitation agricole. Il n'est pas rare, dans les fermes du Nord, de voir des fermiers s'établir sur une terre, qu'ils lovent, avec un capital de cent à cent cinquante mille francs. Quant au travail, il est fait par des travailleurs dont les uns sont lonés à l'année (doméstiques) et les autres à la journée (oupriers), sous les ordres du fermier ou d'un régisseur, si le maître exploite lui-même. Dans l'industrie manufacturière, les agents naturels sont les chutes d'eau, le vent arrêté par des voiles; même, nour celles qui marchent par des machines à vapeur, la nature joue up rôle, quoiqu'il soit plus restreint. Ne faut il pas toujours une place sur laquelle repose l'établissement, et une atmosphère sans laquelle la combustion serait impossible? Le capital consiste dans les muchanes et autres dépenses durables (e'est ce qu'on appelle le capital fixe) et dans l'achat des matières premières, dépense



qui se rosaucelle à cloque acte de production (c'es cepu'on appelle le capital circuland). — Enfin, dans le commerce, les aprets naturels sont l'acu et le vent qui transportent les maires, la report qui mas les locamotives des chemis de fer, le soi des routes qui portent les soiteres en movement. Le capital fixe consiste dans les navires, les locamotives, les orbiteres; le capital effe en laint dans l'achta des miséres et dans ce qu'on appelle, parmi les commerquest. Pintrêt du fond de roulement qu'il faut garder pour faire à la clientéle des sanoses oui la retiement.

Supposez la production la plus rudimentaire, et vous rencontrerez encore ces trois éléments. Le sauvage luimême, qui chasse ou qui pêche, en a besoin. La nature et le travail font presque tout pour lui, et cependant un capital lui est indispensable. Que prendrait-il s'il n'avait pas un arc, des flèches, des filets ou au moins une bigne? Rien ou presque rien; tout au plus quelque animal surpris à l'improviste on malade. Eh bien! l'arc et les flèches, les filots et les engins de pêche sont un véritable capital, et en somme, dans cette production rudimentaire, ils jouent absolument le même rôle que les machines les plus puissantes dans un état avancé de l'industrie. - Oue serait l'homme en présence de la terre la plus riche, s'il n'avait pas au moins le petit capital que constituent une charrue et les animaux qui la trainent? Il serait le plus misérable des êtres ; il serait réduit à se nourrir de quelques produits spontanes, c'est à dire à mourir de faim, en présence de cette terre qu'il ne peut pas ouvrir de ses mains, lei vous apparalt la supériorité de Phomme sur les animaux. Jes animoux ont, comme nous et souvent à un degrihien supérieur, lo frore muscalaire, one et a vu souvent qui erraient en liberté dans les plus riches forèts. Mais ils sont incapables de constituer un capital, et de se crèter des autiliaires qui augmentent leur puissance. C'est pour cels qu'avec une force supérieure à la nôtre et avec les mêmes agents naturels, ins edominent joss la matère, tandis que l'homme intelligent et prévopant trouve, dans la nature ell-même, des agents qu'il doupte, et grâce auxquels il est véritablement le roi de la création.

Entre dans un music d'agriculture, dans colui qui existe à l'Irecht, por example, la, vous trouveres le série des instruments qui ont serri à l'agriculture, depais le charrue de biss des Japonais jusqu'à la charrue de fer supportes sur des rouse. Ces diverses fornes sont comme les étapes du progrès agricole; est, le progrès consiste dans de s'deoppement du capital appliqui à la production et dans l'amélioration des instruments, qui sent une forme du capital.

Les trois facteurs de la production appartiement tanté à des personnes différentes, tenté à la même personne. Ordinairement les trois éléments sont séparés, suriout si l'entreprise est importante. Dans les grandes lermes de la Belgique, de Anguletres et du nord de la Prance, le propriétaire loue sa terra à un formier qui fait l'entreprise de l'explositation, fournit le capital et donne la direction a sus travaux. Les qui-verses sont payés par luis soit à l'aument, soit la lajournité. Le propriétaire tousehe le formage, l'ouveier ses auges ou sons alsaine, et la fermier trouve, dans l'exclusive.

dant, la rémunération de son capital et le prix du temps qu'il emploie à la direction. Pour la grande industrio manufacturière, il arrive souvent aussi qu'un entrepreneur prend à bail une usine organisée, dont il conduira l'exploitation à ses risques. Les exemples abondent. Prenez une des industries les ulus simules, celle du mennier. Il est rare qu'il soit propriétaire du moulin , ordinairement il l'offerme movement une redevance ravée au propriétaire, et il l'exploite avec des domestiques qu'il pave à l'apnée, l'ai vu. ù Amsterdum, une grande usine où s'agitait une force motrice considérable. Cette force donnait le mouvement à un grand nombre de petits ateliers ou'on lougit à des personnes diverses. Les jouilliers, qui en avaient loue un ou plusieurs, y envoyaient leurs ouvriers avec des diamants bruts; les ouvriers rapportaient des diamants polis. Notre proposition s'applique au commerce, comme à l'agriculture et à l'industrie. Le commercant pave un lover au propriétaire pour les locaux qu'ocurre son industrie, pave des commis et des ouvriers, et trouve dans la différence la rémunération de son canital et de sa direction.

Sourceat assis les trois finctions sont entre les usains de la même personne; c'est es qui arrive dans la petite production. Le petit eultisateur hiboure lei-même, case des instruments à lui, la terre qui lui appartient. Altre dans les villes du petite industrie. À Troyes, per comple, entrez dans une maison d'auvrier, et vous trous ce la familio coergée à l'averiller avec un petit métier qui forme son capital; quelipeties cette familie est logée dans une maison qu'il si appartient, de l'appartient, de l'apparti

sorte qu'elle a tout à la fois le local, le capital et le travail. Enfin le petit connuerçant de village est propriétaire de la maison qu'il occupe, propriétaire du fonds de commerce qu'il a créé, et c'est lui-même qui vend aux chalands, n'ayant pas le moyen de tenir un commis

En résumé, et sanf les exceptions, on peut établir la distinction suivante: Les facteurs de la production sont séparés dans les grandes entreprises; ils sontréssinal dans les petites. —Pá dit sant écreption, et je sité sontréssinal une grande entreprise où tout apparient aux mêmess, personnes. Le vux parler de l'industrie des planteurs des personnes de vux parler de l'industrie des planteurs des sont établis, maitres du coêtie et maitres de calcius.

Dans le colonage partiaire, le colon vient avec sa famille s'établir sur une terre qu'il s'engage à cultiver pour une partie des fruits. Il norte des charrues, des chars et à peu près tous les instruments nécessaires à l'exploitation; c'est donc lui qui fournit cette partie du capital. Le propriétaire procure les animaux ou le cheptel, Ainsi il n'y a, en genéral, que deux parties : le propriétaire auquel appartient la terre et une portion du capital, et le colon qui fournit le travail et le reste du capital. Nous aurons à examiner plus tard quels sont les avantages relatifs de ces diverses combinaisons. On a beaucoup discuté sur la grande et la petite culture, sur la grande et la petite industrie. Le moment n'est pas encore venu d'aborder ces intéressantes discussions; car, nous avons besoin de posséder quelques notions preliminaires, sans lesquelles ces questions seraient inintelligibles.

Aujourd'hui je terminerai por une observation générale, sur la nature des lois économiques. Ces lois n'opèrent pas avec la rigueur et l'exactitude qui se font remarquer dans les lois physiques. Comme elles sont relatives à un être libre, il faut qu'elles laissent à l'homme une certaine latitude : il en est des lois économiques comme des lois morales. L'homme est libre de commettre un crime, et cependant nous avons une telle confiance dans l'action des lois morales et dans la crainte des lois pénales, que nous vivons avec nos semblables dans les sentiments de la plus grande confiance réciproque. De même, en matière économique, il y a des personnes qui connaissent mal leurs intérêts et qui agissent contrairement à ce qu'elles devraient faire. Copendant, quand nous traitons une affaire, nous partons de cette idée que chacun obéit à la loi de l'intérêt bien entendu.

A proprement parler, les lois économiques sont plutôt des tendances qui raménent la liberté bumaine wrs des points figes, et l'empedènnt de s'éoigner au delà d'une certaine limite. Elles n'agissent pas avec cette précision rigoureuse, au laquelle on peut compter dans l'application des sciences physiques.

L'action de cas lois est souvent contrariée par les, lists, par la puissance des traditions, par la continne qui possèle une force de résistance considérable. Cest pour cola que Bonsi distingue l'économie politique rationnelle et l'économie politique appliquée. Dans la première on établit les lois abstraites; dans la seconde on montre les déviations qu'elles éprouvent par la pratique. Cette distinction a un amalogue dans l'ordre de la nature; car, en matière de sciences physiques, certicines lois sont vanice dans le vide, qui éprouvent, par chicines lois sont vanice dans le vide, qui éprouvent, par le frattement des méticess, des obstacles qui altèrent le partie de la principa de la consideration de la consideration de dans les sciences physiques l'est, à plus farte raison, et a toniquem en économie polítique; cur, ji faut, dans l'ordre des sciences morales, tenir compte d'un dément outroirieux, c'est d-lière de la liberta de l'un destinations.

Parmi los économistes, les impatients sont nombreux. Par un locable respect de la vérici, la émandent 13-pafication des principes, immédiatement, sans métagement, sans tenations. de loca 3 delcharer que je r'appartients pas à cette catégorie. Au point devue scientifique, je rechercherai omstamment l'absolu et, sur le terprin des idées, voss me trouveres infletble, clàsses toujours d'esit devant moi, ne m'arreitent que li où la bibblese de mon intelligence le rendra nécessire. Cennt à l'application des principes aux faits, je suis de cox qui piement que l'homme d'état, nême le plus ferme, doit aux intérêts privès des égards et des ménagements. Il ne dut pes tout faucter deceant soi, sous peine d'être injuste, et l'injustice est la plus grande fude eui qui seix et commune no ordifique.

Même quand on ne pout pas les appliques immédiatement, il est utile de connaître les lois économiques. Comment ne pas sourire en entendent des hommes à courire ux, n'estimant que les résultats prochains, r'écrire d'un nir suifants: « A quoi cla seriel ? » C'est le propre de la science, messieurs, de n'agir qu'à long terme et de mettre du temps à faire sentir son action. Mais, à extec condition, elle en la plus forte des puis-

sauces, et il n'y en a aucune qui puisse lui être comparée. Les observations, qui à l'origine, paraissent être ilépourvues de valeur, produisent plus tard les conséquences les plus fecondes. Il y a quatre cents ans, on remarqua qu'en frottant un bâton de résine avec une p. au de chamois on préparait des étincelles électriques. Les hommes positifs de l'époque ne manquèrent pas, sans donte, d'accueillir avec indifférence ce phènomène de plivsique amusante. Cenendant c'est en travaillant sur cette observation qu'on est arrivé, neu à peu, au télégraphe électrique. En matière économique, l'étude des lois est moins indifférente encore, paisque c'est une science qui conduit à la pratique plus rapidement qu'aucune autre. Gardez vous, messieurs, de professer nour la science le mépris qui est trop en vogue parmi les hommes du monde. Ce serait mépriser une puissance qui a d'autant plus droit aux respects de tous qu'elle n'est jamais exercée que dans l'intérét du bien public.

## TROISIÈME LECON

Les lous Genousques egiennt comme des lendreces — Andrys de la ration de releux.— Lei de l'offre et de le deraunte. — Antièn et réacion. — La releux gill ne d'encande, de montée que le demande qui sur l'evidente — Lei de Reurale : la valone est calquate ent frais de productes — En quoi cette fermule est carde — El el simpossible d'enverse une meser de le valore. — Mejons proposés ; f° le blé ; 2º le tenvell; 5º le monante. — Militatou de ces proposences.

Youdredi, 9 Morembre 1864.

le vous dissis, en terminant um dernière legon, que les lois économiques agissent omne des tendances, et qu'ayant à compter avec les mouvements de la liberté hommie, elle ne peuvent que la ramment vest des points fixes. Les vagnes de l'Océan s'agistent consistement, mais leur mouent air est pas sens règle, et elles se rapprenchent ples ou moins d'un niveau qui est leur loi. Le flésu d'une balance sezille autour d'un point qu'i l'attire saus cesse, et nes confined oppendant juinais avec l'aiguille. La comparais un de color phémomies physique peut vous Gonner une idée juste du mode d'action des lois économiques. Je vous en donne-rai aiguirel hui a démonstration à proposa d'une en care.

tion que j'ai déjà définie, mais dont l'importance est telle, en économie politique, que je ne veux pas aller plus loin sans en pénétrer plus intimement la nature: je veux parlor de la notion de raleur.

Je vous ai dit que la valeur consiste dans la puissance que donne la possession d'une chose d'en acquérir d'autres par voie d'échange; elle suppose deux conditions.

- 4º L'atilité.
- 2º La limitation.

Les choses que chacun peut se procurer d'une manière indéfinie, et sans aucun effort, n'ont et ne neuvent avoir aucune valeur. Mais quels sont les éléments qui déterminent la valeur d'une chose et sur quoi se guider pour dire ce que vaut et surtout ce que vaudra un produit? A cette question, la réponse banale consiste à dire que la valeur d'une chose dépend de l'offre et de la demando sur le marché. Il est vrai, en effet. que si un produit est très-demandé et que la quantité offerte sort petite, la hausse ne manquera pas d'arriver. Réciproquement, si tont le monde veut vendre et que peu d'acheteurs se présentent, il y aura une baisse considérable, résultant de ce que l'offre est abandante et la demande tres-restreinte. Vovez les abords d'un théatre pendant les représentations d'une pièce à succès ; les marchands, qui spéculent sur le prix des places, vous attendent tranquillement dans leur boutique, et si vous entrez, ils vous demandent d'un ton insolent un prix fort supérieur à celui des billets pris au bureau du theôtre. C'est à prendre ou à laisser, et ils ne font rien pour vous retenir. Revenez-v un jour où l'on représente une pièce abandonnée, revenue-y surtout. Viét, forsque tout de monde chreche le grand air et que les acteurs jouent devant les hanquettes viées, des agents vous attendent près de la porte et vous offrent des hillets à part feibits; ai vous inistez, le shaissent la demande qu'ils ont faite en commençant. Dars le premier cas (et p. choisis es cas entre mille), led ormande éant supérioure à l'Offre, il y a house; dans le second, Foffe éant supérioure à l'offre, il y a house; dans le second, Foffe éant supérioure à l'a demande, il y a bisse. Il sendable done bien que la valeur d'une chose est la résultante de l'Offre et de demande et qu'elle se trouve, pour ainsi dire, au point d'interacction cutte ces deut l'infera

Cette théorie est loin cependant d'être complète; si elle est exacte, elle n'est pas entièrement satisfaisante, et voici pourquoi. La valeur d'nne chose a aussi pour effet d'agir sur la demande, de l'augmenter ou de la restreindre, suivant qu'elle est plus ou moins élevée. Si une chose est chère, elle sera peu demandée: si elle est à hou marché, elle sera très-demandée. Si la valeur dépend de l'offre et de la demande, on peut dire aussi que l'offre et la demande dependent de la valeur. Ainsi, tantot c'est l'offre et la demande qui déterminent la valeur; tantôt, au contraire, c'est la valeur qui détermine la proportion de l'offre et de la demande. Si un ohiet est coté 50 fr., il ne pourra être demandé que par un petit nombre de personnes et, censéquemment, la demande étant peu active le possessour courre le risme de garder le produit en magasin. Qu'on l'abaisse à 25 fr., il devient immédiatement accessible à un grand nombre de personnes; pour une haisse de moitié, ... la demande est quisituplés, et sur un grand nombre d'affirires le roudier rélaitée se béndiées répérés qui, en s'ajoutant, forment une somme considerable. Lorsqu'un fournisseur vous d'it « le me outneme de petits ou bénéfices répérés sur un grand nombre d'affirire, » oi obérit de teste loi que le bas prix provoque la demande et que la domande multipliée est une source de petits bénéfices qui, en s'unissant, forment une eux coubant à pleins bonds. Il y done l'un accion et un révicion, et il faut voir un cell très-eurreé pour reconnâtire les définents détermants de la valour d'une chocs.

Un économiste anglais, qui a attaché son nom à plusicurs matières économiques, Ricordo, a établi la formule suivante de la valeur : « La valeur d'une chose, dit-il, est adéquate aux frais de production nécessaires pour la fabriquer. Sculement il faut y niouter un bénéfice raisonnable pour le fabricant, qui ne l'entreprendrait pas s'il n'y trouvait aucun avantage, » Au premier abord on est tenté de condamner cette proposition, et par rire de l'auteur qui a avancé une règle d'une fausselé évidente. Une chose ne vaut pas toujours ce qu'elle coûte et elle vaut souvent dayantage. Que de fois le marchand n'estil pas obligé de vendre à perte, afin d'éviter la détérioration de ses produits ou pour liquider une affaire qui va prendre fin! Que de fois, au contraire, n'a-t-il pas profité de la rareté d'une chose pour en demander un prix extraordinaire! Comment done un esprit distingué a-t-il ou formuler une loi qui semble être cu contradiction avec la plus valgaire observation des faits? Cela est d'autant plus extraordinaire que Ricardo n'était pas un pur théoricien : il avait fait une fortune considé-

rable dans les affaires, et la pratique avait chez lui précédé la théorie. C'est que Ricardo n'a entendu donner sa proposition que comme étant l'expression d'une tendance qui agit constamment sur la production. Supposez en effet qu'un produit se vende au-dessous des fraisde fabrication; beaucoup de producteurs découragés abandonneront cette ingrate besogne. Alors, la quantité des produits diminuant, la valeur se relèvera par suite de la réduction de l'offre. Inversement, supposez qu'un produit se vende bien au-dessus des frais de production et que, par conséquent, les profits de la fabrication soient considérables : sovez surs que la concurrence se portera de ce côté, que l'offre ne tardera pas à augmenter et que le prix se rapprochera des frais de production. La valeur d'un produit coincidera rarement avec le coût; mais les frais constituent une sorte de point idéal vers léquel la valeur est sans cesse ramenée par des oscillations constantes, qui ordinairement sont en decà du but ou au delà, mais qui tendent à se confondre avec lui. C'est bien là l'analogue de l'équilibre instable. Ainsi comprise, lo loi de Ricardo me parait exacte et, pour prouver ou'elle ne l'est pas, ce ne serait rien faire que de démontrer qu'en fait la valeur est ordinainement soit au-dessus, soit au-dessons des frais de production.

Les lois physiques agissent même quand on les contrarie par des mouvements à contresens. Si je fance une pierre en Pair, on dirist que, dans la période d'ascension, cile est affranchie des lois de la pesanteur et que la gravitation ne repread son action qu'au moment oil in pierre retombe. Vullement. Pendant la période d'ascension, la pesanteur apit comme force retardatrice, tandri que pendotta le brute elle agit comme force aciélératrice. Ainsi les lois physiques font reconnaître leur empire même quand on les contrarie. En bien, les chosen se s'essent pas sutrement paur les lois économiques; elles agiesent constamment, même sur ceux qui veulent s'en affranchir, èt remièment la volouté indocile vers le point dont elle voudrait s'éloirer.

De ce qui précède il résulte que la valeur est relative et variable, relative, parce qu'elle ne peut être établie que par comparaison à d'autres objets: variable. parce une la demande et l'offre sont des éléments fortchangeants, et que d'ailleurs même les frais de production sont loin d'être une quantité déterminée, Aussi, messieurs, est il absolument impossible de trouver une mesure des valeurs, comme on peut trouver une mesure des autres quantités. C'est tout aussi impossible que de résondre la quadrature du cercle, et il faut même aller iusqu'à dire que les termes du problème impliquent contradiction. En effet, comme toutes les quantités ne peuvent être comparées qu'à des quantités de même nature, on ne pourrait mesurer les valeurs qu'avec une valeur; or, toutes les valeurs sont exposées aux variations de l'offre et de la demande et même aux variations des frais de production. Par conséquent, vous ne trouverez pas une raleur fixe comme il en faiidrait une pour servir de mesure aux autres. Par cela seul que cet étalon est une valeur (et il ne neut nas ne pas l'être), il prend un caractère variable, qui s'opnose à ce qu'il serve de mesure,

On a cependant proposé trois mapières de mesurer les valeurs, et ces manières consistent à prendre ;

1° Le blé :

2º La valent de la journée ou le travail ;

3º La monnaie métallique;

Il est évident que le blé est une valeur très-variable. et vous savez tous que son cours est tantôt très-bas, tantôt très-élevé; que dans les années d'abondance le propriétaire se plaint de ne pos obtenir un prix suffisamment rémunérateur, et que dans les années de disette le blé atteint des prix de famine. De même, si vous prenez le blé à des époques éloignées, il est impossible d'apprécier justement sa valeur parce qu'elle dépend de la valeur corrélative des autres richesses. Non-sculement le froment est soumis à l'action de l'offre et de la demande, comme tous les autres produits; il présente même un phénomène particulier, en cas de disette. Comme c'est une denrée nécessaire à la subsistance et que la crainte d'en manquer est terrible, il arrive souvent que, pour un déficit de récolte peu considérable, une nanique épouvantable s'empare des esprits et produit une hausse, dans une proportion décuple du déficit. On annonce un déficit de récolte d'un cinquième. Croyex-vous que la valeur du blé s'élèvera seulement d'un cinquième? La crainte d'être au nombre de coux qui sont exposés à manquer poussera tout le monde à faire un approvisionnement d'avance, et cette presse produira une demande telle qu'au lieu de s'élever d'un cinquième, la valeur du blé montera au double, au triple et peut-être au delà. - Ainsi le blé n'est pas seulement sormis aux variations de l'offre et de la demande:

il est de plus exposé aux paniques qu'en temps de disette, cause la crainte de la fancine. De toutes les valeurs, il est pent-être le moins propre à servir de commune mesure.

La valeur du travail est loin aussi d'être une quantiei fier. Elle d'épond de la population et du nombre de travailleurs qui offrent leurs bras; vous verrez aussi plus tard que l'hondance on la ravié des sobsitances evers une trièrgeamle influence sur le chiffre des sabiances. Paisque la valeur du travail sobile la de lo fleré et de la demonde, qu'elle est subordonnée à la valeur des subsistances, il est ben vident qu'elle ne peut pas plus que le blé servir de mesure aux valeurs, c'est-àdire de mantié l'air de la companie de la companie de la dire de mantié l'air de la companie de la companie de la companie de la dire de mantié l'air de mantière de la companie de la

Eufia la monnaie est une valeur qui n'est pes affranchie des variations produites par l'action de l'offre et de la demande. Ainsi, pas plus que le blé et la journée de travail, elle no peut servir à mesurer les valeurs.

Fixon-cos o d'abord sur le rôle que la monaire joudans les relatios des parties. L'échtique d'acté des preduits n'est pars, à la riguour, inspossible, et on peut insigner certames hypothèses de dure prevanne sursainet à échanger des choses se correspondant emztement. Cependant ette coincidence sera hien rese et il y aura presque toujours des différences, dont le règiquent offirm de difficultés. D'allieurs l'échange die rest susponenist des relations multipliées sere des parties rés-embrenses, et une comaissance thérecauce de chaque objet. En d'autres termes, il fundrait pour les opérations les puis simples d'une petite admiristrete perfections les puis simples d'une petite admiristretion domestique, avoir des connaissances d'une variété telle qu'elles suffiraient pour diriger plusieurs commerces. On a donc pris une substance métallique, franpée au coin de l'autorité publique, exprimant sa valeur en nombres, et capable, par sa divisibilité, de s'adapter à toutes les différences et fractions de valeurs. Le vendeur change sa marchandise contre de la monnaie et, avec cette monnaic, il achète d'autres produits. Ainsi le troc, au lieu de se faire directoment, se fait indirectement, ét par deux opérations au lieu de se faire en une seule. Comme la monnaie est entre les mains de tout le monde, elie met facilement toutes les personnes eu rapport. Si vous voulez avoir une idée juste du rôle de la monnaie dans les conventions des parties, vous n'avez qu'à vous reporter à la loi première de Contrahenda emptione au Digeste. Vous y trouverez d'abord un historique très-exact, fait avec une concision aussi vigoureuse que lucide, de l'échange et de la vente. Aorès cet exposé. Ulpien résume en ces termes le rôle de la monnnie; « Usum dominiumque præbet minus ez substantia quam ex quantitate, n Est-ce à dire que la monnaie n'est point une substance? Non : cela signific sculement que les parties considérent surtout les quantités exprimées. Sil n'était pas une valeur et une substance, le numéraire ne nourrait pas servir de mesure aux autres valeurs : mais, lorsque la nièce est francée, les parties examinent, avant lout, ce que la monnaie exprime.

Mais si la quantité exprimée est toujours la même, il n'en résulte pas que la valeur d'une pièce de monaie soit invariable. Sous la même expression, la valeur au fond peut n'etre pas identique. Lorsque le numéraire

est rare et que toutes les bourses se resserrent, une petite quantité achète beaucoup de produits; sa puissance d'acquisition (et par conséquent sa valeur) est trèsgrande. Au contraire, lorsque le numéraire abonde et circule facilement, il en faut donner beaucoup pour acheter une petite quantité de denrées. Sa puissance d'acquisition est faible. Entre la valeur de l'or, en Europe, avant et après la découverte du nouveau monde il v avait une différence considérable. De nos jours, nous avons assisté à une semblable révolution causée par l'exploitation des mines de la Californie et de l'Australie. Ces observations sont vraiment banales et vous les avez entendu faire bien souvent. Si elles sont vraies, nous pouvons en conclure que, malgré la fixité de la valeur exprimée, la valeur réelle de la monnaie subit tontes les variations que lui impriment l'offre et la demande et l'action des frais de production. Elle est donc tout aussi impropre que les autres à servir de commune mesure aux valeurs.

Le syllogisme est inévitable.

Pour mesurer une valeur il faut une valeur; Or, il n'y a pas de valeur fixe et toutes varient sui-

vant l'offre et la demande.

Done aucune valeur ne peut mesurer les autres ;

Or, le blé, le travail et la monnaie sont des valeurs suiettes à variation, comme toutes les autres :

Donc le blé, le travail et la monnaie ne peuvent pas être employés comme étalon de la valeur.

C'est pour cela qu'it faut repousser cette proposition que nous avons tous entendu formuler dans le monde, que même des écrivains ont répetée: « Toutes les marchandiscs ou valeurs ont augmenté ou ont baissé, » Il est absolument impossible que plusieurs quantités relatives montent en même temps ; car. la hausse des unes implique la baisse des autres. Autant vaudreit dire que les deux plateaux d'une balance peuvent s'élever simultanément par l'action des poids appliqués sur l'un d'eux. La hausse simultanée et générale des marchandises ne peut se comprendre que par rapport à la monnaie. Mais, lorsque tous les prix augmentent, cela ne peut arriver que par suite d'une diminution de la valeur de la monnaie. Il ne faut pas confondre la valeur et le priz ; car, le prix est une forme particulière de la voleur, une espèce par rapport au genre, en un mot c'est la valeur exprimée en numéraire. Quand on dit que toutes les marchandises baussent, cela signific que les prix s'élèvent, que la puissance d'acquisition du numéraire diminue et que. par conséquent, sa valeur est affaiblie.

A la fin de la dernière leçon, je vous ai montré que toute production agriode, industrielle au commerciale suppose le concours de ces trois facteurs, les agents naturels, le capital et le travail. Four bien aualyser le phénomène complexe de la production, nous exminerons aves quelque détail le concours que chaeun assorté.

En parlant des agents naturels, je vous ai dit que certains d'entre eux se livrent en quantités illimitées, que notamment la lumière du soleil, l'eau et l'air ne sont pas susceptibles d'appropriation et n'ent auceune valeur. Il est capendant des pays pour lesquels ces déments constituent des véritables richesses. Le vent qui

règne plus particulièrement le long des côtes de la mer est une force mécanique gratuite, qui peut être utilisée avec avantage. Il en est de même des torrents qui descendent des montagnes, et forment des chutes d'eau très-favorables au développement de l'industrie. La natime nous donne des forces motrices gratuites aux deux extrémités pour ainsi dire du sol, sur les pentes des montagnes et sur les rivages de la mer. Allez dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous verrez tomber des impres d'eau qui jamais ne s'interrompent. Allez en Hollande, et dans ce pays plat, où l'eau se meut diffirilement parce qu'il n'y a presque pas de pente, vous trouverez de nombreux moulins à vent dont l'activité est presque continue. Les peintres ont fait de ces moulins un caractère principal et permanent du paysage hollandais. On a cherché à évaluer le nombre d'hommes que remplacent ces forces motrices naturelles, et voici les résultats auxquels on est arrivé. Les nombres que ie vais eiter se rapportent à l'année 1828 et sont empruntés aux travaux statistiques de M. Ch. Dupin Quoiqu'ils soient un peu anciens, ces chiffres vous donneront une idée au moins approximative de la richesse que ces forces représentent. Le nombre des moulins à vent existant en Angleterre et en Écosse, à cette époque, représentait une force de 240,000 hommes; en France de 255,000; en Prusse de 445,000. - Celui des moulins à eau existant en Écosse et en Angleterre représentait une force de 12,000,000 hommes; on France, de 3.000.000 et en Prosse de 648.000.

Les habitants des provinces situées au centre ne jeurssent pas des mêmes forces motrices : mais ils ont en retour une température plus égale et un soi plus favorable à la culture. Que de différences n'y a-t-il pas d'ailleurs, sous le rapport de la fertilité naturelle, entre les divers climats! Au delà d'une certaine ligne le fruit de l'olivier ne murit pas : puis on rencontre une ligne où la vigne ne vient plus; plus loin, le froment luimeme a de la peine à naître, et la culture n'obtient nlus mie du seigle. Voità nour notre Europe. Mais il est des produits que les parties les plus chaudes de l'Europe ne donnent pas et qui ont besoin de la chaleur des tropiques. La canne à sucre, le café et une fonte d'épices venient un degré de chaleur que les Européens ne connaissent pas. En Espagne, sous un ciel ardent, au milieu des plantes qui rappellent la végétation de l'Orient, où l'aloès fleurit dans les haies du chemin, un botaniste m'a montré une tige de caféier, qui venait en serre chaude, comme un objet de grande curiosité.

Ce qui est reconquales autout, c'est le culture du hammier, qui vient presque aux travuil dans les pays tropieux et qui produit une nourriture des plas abondantes. Au pied des montagens du Récipue, deux jours de travuil per seminie suffisent à un père de fimille pour pouserer aux viene leux nourriture. Cette qu'un champ de hannaiers nourrit vinge-freig fais autant d'hommes qu'un champ de froment d'égale cierdue, et avec beaucoup moins de princ; ear, il suffit de couper des tiges chargies de fruits unte, et de remuerlégément la terre tout autour, pour voir pousser des tiges nouvelles. Pipro a pu dire, aus enegarient poitique, que dans ces pays ao nesible de pais comme un fritt. « Les récipes travuils versit per la purit, et al.

draw, rot.

tier, dont on peut firre des useges extrêmentent variés. Avec le bois on fait des maisons, les foulles serrent à les couvrir; on les menths avec des nates de datier; con les charifes on les charifes; on les charifes con les charifes est de fait les couvrir; on les handiers con les charifes de fait les couvrir de la charifes de datier; confis le vir de pulme est tele-sentiale; peut les Orientaus. Pagis les su proveche, une boune ménagères peut, pendant un uniés, varier un plat it de dates, Quant le poudreit de les est rés-abou-bante, puisque edoque année un datier produit enviren 2001res de dates. Se audiere edge qui peut pai les de sins que celle da hananier; mis entravail est poud es diose, si un procede de da la consideration de la choix, si un les considerations au travais un one a dutures de anadesti.

Non-seulement il v a grande différence entre les climats sous le rapport de la nature des produits; pour les mêmes ileurées, les quantités produites varient aussi beaucoup suivant les latitudes. Voici quelques chiffres qui vous en donneront une idée. — Dans les États Unis. de l'Amérique du Nord, le francent ne donne que de 4 à 5 pour un ; en France de 5 à 6, C'était le chiffre de Lavoisier, et quoique l'agriculture ait fait des progrès considérables, je ne crois pas que la moyenne, en France, dépasse 7 à 8. Au Chili, la movenne est de 12 pour un; dans le Mexique septentrional de 17; au Péron de 18 à 20, et dans le Mexique méridional de 25 à 55 pour un. Un arpent prussien rapporte en Allemagne de 4 à 5 hectolitres de froment. En Espagne, dans la buerta de Valence, le rendement est de 20 licotolitres nour la même étendue. Dans les navs où les terres sont dondes d'une telle richesse, les récoltes peuvent être plus souvent renouvelées et on gagne du temps, ce qui augmente encore la production.

Gependant ces pays, qui pourraient être appelés las ordints ghôs de la nature, sont foin d'être les plus prespères. La fielilié du ciel a rendu les habitants in delents et, n'ayant que peu à finire pour se nouvrir, its se livrent au plaisiné de vivre suns préconquisto. D'alleurs les mêmes forces qui sont la souvre de tant de richesses, ont églement une action trivé-districtive et il s'opère une triste compensation entre la production et la destruction.

Ce qui fait surtout la supériorité d'un pays c'est l'homme, et là où l'homme n'est pas obligé de faire d'effort, sa valeur personnelle est fort diminuee. Quelle est la région qui a produit le plus de grands hommes, en proportion de son étenduc et de sa population? La Hollande, c'est-à dire le pays que les hommes ont été obligés de conquérir peu à peu sur la mer. L'Angleterre, qui est la plus riche des nations, avait-elle été gratifiée des dons du ciel? Son climat est froid et la richesse ne s'y développe qu'à force de travail. La nature, à la vérité, lui a donné de riches boullières , mais que de peines ne faut-il pas pour extraire le charbon et noor l'appliquer aux industries? Le pays est devenu puissant, purce que l'homme a été contraint à l'activité. Ainsi, messieurs, lorsque Dieu a dit à l'homme; «tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, » il n'a



Le pencent houlité de Ragifeiere dans les comés de Durbans et de Durbans et de Comita une repetité de Genima US authes quite carpie confec Chri que acque le said de la prantiquet de Gelle en contract \$300, sera une jeaneur de 35 pout le Le houlité d'ébone centreme \$245 authes currée. Si Vou voyles édeux, un segre de la positione fercetière, le nême une de composition de per donc le civil pour de levre, d'étandes convint en fecte la tatalité de set une lequit s'étant, un Europe, Dustriét de la conrecent intraction.

pas pronoucé la parole d'un juge dur et inexorable. Il a voulu que le chtátiment fût suivi d'une amélioration du coupable et que, par l'expiation, il fût conduit à un état meilleur.

Je n'ai garde, messieurs, de tout attribuer à l'influence des climats et à la puissance des agents naturels. Il s'en faut de beaucoup qu'elle soit la cause de tous nos biens ou de tous nos maux. Si l'homme a nu triompher des climats rigoureux et vaincre la stérilité des mauvaises terres, il peut triompher aussi des climats amollissants. Vovez en Espagne: c'est l'Andalousie, la partie la plus chaude, qui est la mieux cultivée. Dans la plaine de Grenade, la culture est avancée, et ou y remarque un excellent système d'irrigation qui a été créé par les Maures. D'un autre côté, il est des pays naturellement très-fertiles qui ont perdu leur ancienne prosperité, parce que les hommes ont déchu. En voulezyous un exemple? La Mésopotamie était autrefois un véritable jardin; on n'y trouve plus aujourd'hui que des canaux desséchés, et. à fleur de terre, des vases brisés, des restes de tombeau. Tous ces débris attestent qu'il y a eu là une nonulation nombreuse et active. Mais la vie s'est retirée, et la Mésopotamie n'est plus qu'un pays stérile où poussent spontanément quelques plantes solinos

Comment l'homme triomphe-t-il de la nature?— Par le travail et par l'application du capital à la production. Dans ma prochaine leçon, je vous parlerui de ces deux facteurs de la production.

## OUATRIÈME LECON

Le Institut — Le Institut suppose, 3.3 intelligence qui majora et 2.3 in most qui enricete — Jupillé de la production de travall sommat les pays — Deparamelier, — Indition de la crimitation péricele sur le Rémodèle du traval volvidant — Bode de temperature — Estança — Corrier — Traval libre — Traval à la paradiç et traval aire péries, — Assensi non et alabre de — Cipial — Devese coplete de equip — Costision de la notirio de capital para relle de monum — Capital de production et qualir de communitor — Comprisor de prespettos de le rela financia de communitor — Comprisor de Presiption de la rela factoria de paradicio de capital para esta de monum — Capital de produc-

Lunds, 13 décembre 1864.

Le travail est le deuxième facteur de la production, et je le mets au second rang, avant le capital, parce l'ordre logique le veut ainsi. Vous verrez en effet béntôt que le capital dévive du travail, qu'il consiste dans une certaine quantité de travail mis en réserve, pour être appliqué à la production.

Uapititude de l'homme au travail dépend de deux étains: 1 de la raison qui conçoit le bet et dirige tons les efforts vers sa réalisation; 2 de la main qui est un instrument fort somple et très-propre à servir d'instrument à la volonté. C'est es qui a fait dire à Buffon que la raison et la main font l'homme, et à Bonald que l'homme est une intelligence servie par des or-

Le travall de l'homme rést pas toujours et partout également producit. Non-scalement, il y a des différences qui tiennent à l'âge et au seu des ouvriers; il on est d'autres qui tiennent à l'âge et au seu des ouvriers; il one est d'autres qui tiennent à les causes très-arisées. C'est heuxomp faire que d'aussigner su cause à un phénomène récommènge, puisque de cette manière ou indique la manière de le medifier en agissant sur les défencies générateurs. Farmi les courses qui influent sur la févonité du travail humain, il en est qui sont nu-turelle et d'autres oui sont orifiéréelles.

Les permières tienment à la nationalité, écst-du'lre probablement au climate on aux baintes rebaires à la nourrimre des ouvriers. Bes expériences ont été faites var la farce muculaire relative des ouvriers dans plusieurs pays, au moyen d'un instrument spécial, le dy-namonétre, et woile les résultats auxqueis on est arrivé. Le chiltré de 30 exprime la force musculaire d'un habitant de la terre de Van-Diémen; 31 colle d'un naturd de la Vauvell-follanlaric; 35 et elle d'un naturd de la Vauvell-follanlaric; 35 et elle d'un nature de la Vauvell-follanlaric; 36 et elle d'un nature d'un natur

Un ouvrier mecklembuergoois mange le double de eq ue mange un ouvrier de Thuringe, mais il rend sussi le double d'ouvrage, de sorte que, nonobetant la dépense de noerviture, il y a plus d'avantage à employer le premier que le second. Un ouvrier anglais et sussi d'un entretien plus coêteux qu'un ouvrier nois, et c'est à peu près exclusivement un régime que tent la différence de force museuline et de producticient la différence de force museuline et de productivid. Des expérientes ont démontré que l'ouvrier francis, lorqu'il et aussi liem nourri qu'un ouvrier auglisis, rend à peu près antant de travail : éest li, nonsientem, une expérience saidissississe, car dile prouvque les conclusions de l'économis politique sont d'accord avre les préceptes de la morale, et que l'on peut être lumain envers le couvriers, sans s'appauvir. Certainement les inspirations de la conscience suffisent pour détourner de cett honteus spécialism qui consiste s' chercher la fortune dans les privations des ouvriers; mais je sais herceux de démontrer que l'intrêtr n'expas en désocord avec les plus noldes inspirations de l'Imanaité.

L'inégalité qu'on a signalée entre le rendement du travail fait par un ouvrier anglais et le rendement du travail que fait un ouvrier français ne tient pas uniquement à la nature du régime. L'ouvrier anglais est, de bonne heure, spécialement attaché à une besogne déterminée et restreinte. De bonne heure, il en contracte l'habitude et il acquiert une grande habileté dans cette espèce de travail. L'ouvrier français, au contraire, est moins spécialisé: il conserve la faculté de passer d'un travail à un autre, et cette variété d'aptitudes fait que lorsqu'on l'applique à un des travaux qu'il est capable de faire, d produit moins que l'ouvrier anglais qui n'est capable que d'en executer un seul. De cette varieté d'aptitudes qui distingue l'ouvrier français il résulte qu'il est, dans les temps de crise et de chômage, moins malheureux que l'ouvrier anglais. Celui-ci étant rivé à sa spécialité est incapable de se donner ordre en changeant d'état, tandis que l'ouvrier français embrasse provisoirement une profession monvelle. Même cher muns, ce changement n'est pas sans difficulté, et ceptdunt il est d'une rédistation plus sisée qu'en Angleterre. A Paris et dans les silles amandécturières du mord de la Finnce, les fonctions des ouvriers son déjà peu raziries; mais en province et dans les villes du midi, l'ouvrier ett capable de faire un peu de tout sans exceller dans aneune partie, il sait se retourner en se plant aux circunstances.

Si vons supposez deux ouvriers, l'un anglais et l'autre français, tous deux également nourris, également succialisés et formés, le rendement du travail ne différera pas sensiblement. Il v a, au contraire, un côté nar lequel l'ouvrier français l'emporte sur l'ouvrier anglais. c'est le goût. Sinon toujours, pendant longtemps au moins, nous nurons le monopole de la fabrication des articles de modes et de certaines étoffes de lave. Cette sanériorité, les ouvriers ne la doivent pas seulement à eux-mêmes, mais au milieu qui les entoure. Les fabricants anglais ont fait venir de Lvon des ouvriers dessinateurs pour nous ravir, au moins en partie, cette belle industrie des soieries qui honore le département du Rhône, Quand ces ouvriers ont été hors de leur pays, de leur climat et de leur entourage, leur goût s'est altéré et ils n'ont pas répondu à l'attente de ceux qui les avaient fait venir à grands frais,

Les liabitudes générales d'activité qui règnent dans im pays, ont sur chaque individu une influence considérable; car, pour réagir contre le ton général de ceux avec lesquels ou vit, il faut une certaine force d'ame, dont peu de personnes sont douées, On ne peut triompher qu'avec le temps de cette inertie. Ainsi un scieur de long, à Berlin, fait autant de besogne en dix jours, qu'un scieur de long de la Prusse orientale en ferait en vingt-sept jours. Il s'écoulers probablement longtemps avant que cette différence disparsisse; car Pidoividu ne triomphe que différiement de son milieu.

Dans les époques du moyen âge le travail ne passe per puer une maière nable de l'embrilir. Le type de l'homme est le guerrier, et l'acquisition par les armes est considérée comme le plus fégitime de toutes. Jura noget side nata, nibil non arroyed armis.— Il y a lois de cette idée à celle qu'exprime cette proposition de Franklin: s. Le temps cett de l'argent, a Musis quelle différence entre le loisir des hommes sux périodes du moyen âge, et l'activité déversus qua jete aujourl'hui les travailleurs dans les États de l'Amérèpse du Nord, ou dans les villes industrielles de l'Amérèpse du Nord, ou dans les villes industrielles de l'Amérèpse du Nord,

Certaines croyances peuvent aussi extreet la nebue influence. Ainsi fe falisiene à boucoup contribudo à l'abrunissement des Tures. Dans ma première leçon, pl'ai attribule luer état à l'absence d'une prespiéte individuelle protégée par le droit et, assurément, je crois que le test le cause principles de heur infériraité économique; elle n'est pas seule expendant, et il n'est douteux paur personne que le faiblisme n'est amont douteux paur personne que le faiblisme n'est amont pue la destinée ne dépend pas de n'outent burnière. Aussi les fermiers anglais, par les rives de l'Hellespout, aiment ils mever douter été nouvelle de l'est parties de l'est mêmes dans ce proverbe qui est très-répandu parmi eux : α Partout où un Osmanli a passé, l'herbe ne peut plus croître là où il a posé son pied. »

Le climat, le caractère pational, l'alimentation, les habitudes morales et les crovances religieuses sont les causes naturelles qui agissent sur le rendement du travail: les causes artificielles viennent de la constitution économique du capital et du travail, des rapports de patrons à ouvriers, en un mot du mode de rémunération. A l'origine, le travail est fait par des esclaves, que le maître nourrit et soigne comme les animaux qui font partie du capital de son exploitation. Il exige d'eux plus ou moins, suivant qu'il peut ou non les remplacer faciloment. Ainsi, dans l'antiquité, la guerre était la source principale de l'esclavage, et ce moven d'auprovisionnement en esclaves était fort aléatoire et peu régulier; il était difficile de remplacer les esclaves morts ou malades, et c'est pour cela qu'ils étaient soignés avec une certaine humanité jusqu'au moment où ils étaient hors d'état de servir. Le maître, qui n'en pouvait plus rien espèrer, attendait avec imnatience la destruction de ces houches inutiles; vous connaissez cette lle du Tibre où, dans une atmosphère malsaine, les esclaves incurables étaient envoyés à une mort certaine et prompte. Dans l'esclavage moderne, le maître a moins de ménagements que n'en avaient les anciens pour les esclaves bien nortants; il exige d'eux tout ce qu'ils neuvent donner de travail et les tne avant l'âge par l'excès de fatigue; car il a la facilité de les remplacer, grâce à cet horrible trafic qu'on appelle la traite, spéculation qui survit à son abolition, et qui se continue sous d'autres nons. Vous conuxisses, par vos études de droit romain, la dure condition de l'esclave antique; cependant elle n'est pas comparable à celle de l'esclave nègre; et si vous mettice en parallèle les tois romaines avoc le code noir, vous trouveries que les premières ont, par rupport au second, un incontestable caractire de mansaistate.

Le matire ne peut rieu obtenir du l'excheve que par la crimite des meaures coactives; cur l'escleve n'a aucun intérêt, nucune espérance et par conséquent avenu stimulant intérieur au trevait. Si le patron n'a pas le droit de contrainde corporellement l'écate au turvait, il n'en obtiendra rien; c'est une chose digne de remarque, que loraque han ban matter refuse de force matiracilement ses secheves, la production s'arrête ou Inaguit. Par intervaile, les esclaves travaillevent per égard pour le matire, qu'hi a aincent porce qu'il l'est bon, mais es stimulant n'agier pas constamment et les exlaves retomberont dans la paresse, fout en se faisant peut-trêv des reproches sur leur mavaires conduite à l'égard d'un maltre qui mériterait une autre récouvence.

La même observation a'applique à la correte, c'estédire au travail en nature que pouvait exiger autrefois soit le seigneur pour l'exploitation de ses domaines, soit le roi pour la construction des routes royales. Le corréable n'avail acuam inferêt un travail; son travail en metait peu, On a fait des estimations d'après lesquelles trois journées de corréce ne salent pay plus que deux journées de travail libre. Il est même probable que cette proportion a encore d'alianné, lorsque les seignaus Rodaux on perch le droit d'infliger des châtiments corporels. — Sous ce rapport là, les presiations en noture sur nos chomiss vicinaux on l'inconviciant de ne pas produire tout e que rendrait le trasal libre salarié. Elles se justifient par este consideration, que les presiations on la faulté des librer en argent, et que, dons quelques parties de la France, le temps ciant pen estiné, il y a pour le contribable un wêritable sonligement dans le droit qui lui est accordé de se sitiéere en native.

L'esdavage el la corrée n'ent d'autre stimulant que la cornite. Au contrire, le travail libre est fondé avr un sentiment plus noble, sur l'esjerance qu's l'ouvrier de s'élevre à une position meilleure. Il faut reconnattre cependant que la crainte se mele à l'espérance, parce que le mattre peut renoveyr l'ouvrier el le condemer, pendant quelque temps, à deures privaiones. Mais si le patron est libre de renvoyer l'ouvrier, cetui-ci peut, de son cétic, l'abandomner et chercher ailliers un mattre plus indulgent ou une rémunération plus élevie.

Le rendement du travail libre dépend bemocop de la manière dont il est rémunér. Intalé l'ouvrire set payé d la journée et tantôt il est payé axe pièzes. Bus-le premier est, il n'a d'autre intifét que chit de con-tente son patron, de passer pour un bon ouvrier et de prépare, par sa home recommén, la concession d'un sahire plus Geré. Dans le second cas, on intiéré est plus direct, puisque de la soume de travail dépond son salaire de la journée. L'ouvrier aux pièces travaille avec une ardeur qui rend son travail stravant, valui cas une ardeur qui rend son travail attravant, valui cas une ardeur qui rend son travail attravant, valui cas une ardeur qui rend son travail attravant, valui cas une ardeur qui rend son travail attravant, valui cas

fait onhier la fatigue et qui, lorsque la nuit vient, lui donne le regret de voir le jour finir. Au contraire, la journée parall longue à l'ouvrier dont le salaire est fine; il économies ses efforts autant que possible et, si ous examines aes mouvements, vous verrez que vers la fin du jour il regarde l'horizon en demandant au soleil de disparative.

D'après este comparaison, il perati induitable qua la rémunération tout par pèce est bien préférable au salaire fix. Comment se fait-l'aprà pare la révolution de Pérrier, les ouvries seint elemendé la suppression du travail aux pièces et la généralisation du travail à la journé? Il y avià, il n'en pas doute, dans cette singuence, une préoccupation (egilative qui ne doit pas être agence, une préoccupation (egilative qui ne doit pas être appareuvé. C'étail l'inserrection des faibles ou de sin capables contre ceux qui sont forts et laborieux. — A ce point de vue, l'aux prise fait pas étail pas équitable de loux, puisqu'il set ensomme, est pes équitable de loux, puisqu'il set causément proportionné à la somme des résultats fournis par le travail.

Nous reconnations copendant que le salaire aux pièces présente dons inconvécients graves : l'Il pouse présente dons inconvécients graves : l'Il pouse l'outrier à des excès de travail, qui pouvent ruiter son tempérament, c'est le condoire, per Pappat d'un poit béndice, à un vériable abus de ses forces. 2º Au point de vue économique, il faut crinider la trog grande précipitation et, pur conséquent, le mauvaise qualité des preduits von avez pur menarque que, dans beau-coup d'industries, les produits n'ont plus la solidifé un'ils avaient supérios. El hieri, presone toujours qu'ils avaient supérios. El hieri, presone toujours

cette diminution de la solidific vient de ce que le tursuij se stifi au piècee. Cola et tellement veri que, pour certains tervaux qui exigent un soin particulter, il a cetta de la la solument employer le travail à la journée. Cet e qui arrive dans les staffers d'imprimeries. Le travail cocurat se fait à tau par mille lettres (ordinairement 60 centimes par mille); missi il est des travaux spécients, tels que les plans, les tableaux de matériarite ques, les faceimile qui, à raison du soin qu'ils demondent, no peuvent être réunuaties ou y'ils journes.

Le travail aux pièces exige donc un contrôle incessant de fabrication, une surveillance constante de la qualité des produits, et cette augmentation de dépense atténue l'avantage qui résulte de la supériorité sous le ramont du rendement.

Il y a déjà des exemples de travaux rémunérés par le droit de participer aux bénéfices. Ce procédé n'est pas exempt de difficulté. L'ouvrier, en effet, ne pent point attendre les résultats d'une entreprise plus ou moins aléatoire. Ayant besoin de son salaire pour vivre, il aime mieux traiter, à forfait, pour une somme fixe qui assure son existence. Il faut done avant tout que, dans sa rémunération, se trouve une somme fixe; quant à la participation aux bénéfices, elle viendra par surcroit, comme une augmentation de salaire. Dans l'Amérique du Nord, les matelots qui composent les équipages des bâtiments employés à la pêche de la baleine, sont rémunérés par une part dans les produits. Il en est de même des navires grees, employés au cabotage dans les norts du Levant. Ainsi, à la pêche du cachalot, le capitaine recoit nour sa part 1/16°, le maître 1/25°, le contre-maitre 1/00° et chaque matetot 1/85°. Une rémunération analogue est adoptée sur les côtes de la Manche par les péclieurs normands. — Il y a des magasins où quelques commis reçoirest: 1° ma traitement five; 2° un traitiment dans les bénéfices. On cite l'exemple d'un peintre en bàtinents (M. Leclaire), qui a fait avec ses ouvriers le traité ésquires le traité ésquires les mais de l'acces es ouvriers le traité ésquires les mais entre de l'acces es ouvriers le traité ésquires les mais de l'acces est partie le traité de l'acces de l'acces

4º Il paye, pour la journée, une somme fixe à ceux des ouvriers qui sont associés, comme à ceux qui ne sont pas associés;

2. Il prélève 6,000 francs pour son fonds d'exploitation :

5° Le reste des benéfices est parlagé entre les ouvriers associés et le patron. Quant aux ouvriers non-associés, ils sont payés à la journée, sans participation aux bénéfices, commo ches un patron ordinaire.

II y a à Paris un certain nombre d'associations de production ou de labrication par des ouvriers rémais. Bans cute catégorie se trouvent les imprimeurs-réunis, les maçons, les mennaises, les fandeurs, les sidienses, les charpentiers et qualques autres. En général, le systhem adopt par ce associations est fondé sur les principes suivants : 1º Préfévement des salaires au jour le jour par les ouvriers; les salaires sont une dépense à la charge de l'entreprise; 2º partage des bénéfices s'il y en a.

La rémunération du travailleur par une part dans les bénéfices, de quelque manière qu'elle ait lieu, est un stimulant beaucoup plus énergique, parce que chaque ouvrier est intéressé au succès de l'œuvre et, par consciuent, même à la bonne qualité des produits. Son adaption ne pout venir que d'un libre accord de volontée, artre les capitalistes et le travailleurs, le fais, pour ma part, les veux les plus ardents pour que cete comfaission s'étende dans l'industic. Les patrons y trouversient leur avantage, sinon immédiatement, du moins apéce quelgue tempe, de acrè que leur intérét sersit d'accord avec l'hummité. Mais je sersit l'ememi de quienques condenti s'emparen de la loi, et changer violennement des repports quis dévient être réglés par la libre volent des narties.

Le travail, en présence des agents naturels, serait complétement stérile s'il n'avait pas le capital pour auxiliaire.

Le capital consiste dans une certaine quantité de produits épargnée et appliquée à la production, en achat de machines, d'outils et autres auxiliaires qui prolongent et étendent les movens physiques ou intellectuels du travailleur. Vous voyez déjà que, dans le langage ordinaire, le mot capital est pris d'une manière trop restrointe. Dans cette acception, il ne signifierait que le capital-argent ou capital-monnaie. C'est ainsi que vous entendez dire souvent : « Tel n'est nas propriétaire, cultivateur, mais il est capitaliste, o A l'origine, au contraire, le mot capital d'on notre mot cheptel, signifiait l'ensemble des animoux attachés à une exploitation. Ainsi, loin d'avoir un sens limité au capital-monnaie, il s'employait sculement pour designer une portion, fort restreinte d'ailleurs, du capital en nature. L'économie politique donne à ce mot une acception beaucoup plus large; elle s'en sert pour signifier toute valeur employée à la production,

quelle que soit la nature de cette valeur. Si un fibricant de machines préte à un fibri-cur 50,000 france, pour les verses dans son industrie, il lui vance un capital : c'est de copital-erpeut. Si, au lieu d'avance du naméraire, il lui prête une machine à vapeur, il found tomait encore un capital; c'est du capital-mechine capital met de capital-mechine. Si un fibricant de matéres premières prête à un manefacturier une certaine quantité de ces produis, il lui proper un contra quantité de ces produis, il lui proper encore un capital : c'est le capital-matières-première.

Une distinction, déià ancienne, divise les capitanx employés à une entreprise en fixes et circulants. Les capitaux fixes sont ceux qui durent et servent à la production, pendant une période de temps plus ou moins longue. La dépense qui en résulte se répartit sur plusieurs campagnes, et ne doit entrer dans l'évaluation de chaque produit que pour une certaine portion, d'autant plus petite, que la durée de ce capital fixe s'étendra davantage. Par exemple, l'achat d'une machine à vapeur est une dénense qui dure plusieurs années : c'est un capital fixe. Au contraire, le capital circulant est celui qui sert aux dépenses que chaque acte de production oblige à renouveler. Ainsi, l'achat de matières premières est indispensable toutes les fois que la fabrication recommence; le salaire des ouvriers est exigible chaque jour, ou par quinzaine, ou par an : c'est du capital circulant. Cette division avait été faite par le docteur Quesnay sous d'autres noms ; car il distinguait entre les dépenses primitives (capital fixe) et les dépenses annuelles (capital circulant). On a fait qualques objections à cette terminologie. Ainsi, on a

four. Prs. — 1

dit que les dépenses fixes étaient mai nommées par le mot de primitives, parce qu'il faut les renouveler par intervalles, quelquefois bien après le commencement de l'entreprise. Il y a plus, certaines dépenses fixes sont annuelles, et se répartissent sur tous les actes de fabrication exécutés dans l'année. Quant aux dépenses qui se renouvellent à chaque acte de production, elles sont faites souvent plusieurs fois dans la même année, et, par conséquent, le mot annuelles ne rend pas hien l'idée à exprimer. La terminologie qui distingunit les dépenses primitives et les dépenses annuelles laissait done beaucoup à désirer. --- La division en capitaux fixes et en capitaux circulants est plus générale, plus exacte. On a cependant objecté contre elle que la ligne de démarcation entre le capital fixe et le capital circulant est difficile à tracer. Si les machines sont du capital fixe, il en est de même des outils. L'aiguille à coudre est done un capital fixe, quoique le tailleur en casse plusionrs dans la journée, et qu'un seul acte de fabrication l'oblige à en consommer plusieurs. C'est faire à cette classification une bien mauvaise querelle. Si les outils sont d'une fragilité telle qu'on soit obligé des les renouveler souvent, on ne les mettra pas dans le capital fixe, puisque le capital fixe a pour caractère d'être réporti sur plusieurs actes de fabrication Les outils fragiles, tels que les aiguilles, les plumes et autres obiets semblables, rentreront dans le canital circulant. Je saisis cette occasion pour yous faire remarquer combien sont stériles de pareilles observations. Il faut faire de la science de plus haut. Surrout gardez-yous d'attribuer une trop grande puissance aux classifications. Les mellleures ne sont januis parfaites, et une classification, l'enqu'elle a facilité à notre esprit l'étude des faits, a rempli le seul rôle qui loi corvienne. Il est parfiri de creures les droissons jaugn's la dernière rigueur. Lorsqu'elles sont exacts, qu'elles sont asser compréhensives, qu'elles embrassent les fils importants, que surtout elles sont eller aux facilités à retenir, elles ont le degré d'utilité qu'elles pervent atteindre.

Le capital se consomme rapidement, si on considère sa aubstance, quegiril dure si on considère sa valeur; il est détruit annuellement, mais il se renouvelle aussi dans le même temps. Cette observation ne s'applique qu'au capital circulant et, pur exception, sur capitatu since il une noutre d'unée. En général, le capitatu tixe ne se consomment et ne sont renouvelle qu'après une période seus pronquée, et lour réperation, durant est intervalle, est à la charge du capital circulant. L'entertion est, on élé, ou nombre des dépenses périodiques, une de celles que Quesnay aurait appelées aumuelles.

Aree les dévelopements qui précident, nous pousons expliquer equi se passe lerragiu pur spe stravagé par une a mée ennemie. Les journalistes on les historiens ne nauquent pas de dire, nece surprises et admiration, que l'année suivante tous les désastres chient réparés. In 'ny a ceptodant pas de qui s'éconner; car, chaque année, les capitans circulants se renouvellent; et, quant aux capitant fiese, il est rare que l'armée ennemie les détruise, à unoiss qu'on ne suppone que le pars a été envolti par des hordres é la-



hares. Le véritable désentre (et celui-là n'est pas ripard) consiste en eque les històniste du pays n'ent pas un-nômes employé e qu'ils avaient produit. Ils out peutière des oblight d'importune pour réparce et désaires temperative et, en tout ess, ils n'ent pas pur figargare et qu'ils surraiset explisités sans cette insason. Dend on dit que, des l'année assisune, les malteurs édaient réparis, on se tranque ou du moison ne parle que de la superficie et on se voit pas le fond des choses. An foad, il y a ou destruction de salous, co qui est irréparable; et la réparation apparatele qu'abmirent les journalistes et les historieus, tient à ce que le capital-matières se renouvelle anuneltiment.

Une autre distinction divise les capitaux en expiteux de praduction et capitaux de commonation. Les premiers sont appliqués à fabriquer et impriment le mouvrement à l'industrie; les seconds donnent saisfaction à certains goûts et demeuvent inertes, sans que capendant on puise les cossiétére comme improductifs. En effet, l'économis politique appulle producif tout e qui ser à la satisfaction des besoins. Chez les pengès très-riches, les capitaux de consommation sont assec mosifiaribles, et ce hit est la conséquence naturelle des progrès de la richesse. Il ne faut pas s'en plainter enzique c'est testigned une graude prospériés.

Il est d'autres pays, au contraire, où l'étendue du capital de consommation tient à ce que la population n'a pas contracté l'habitude de l'épargne et de l'activité. Si le capital de consommation se développe, cela tient à ce que le peuple ne s'applique pas à la produc-

tion. Yoyez les peuples du Midi: ils aiment les ornements, les narures, les couleurs voyantes; à défaut de parures précieuses, ils se parent avec des imitations en verroterie. D'un autre côté, soit que leur gouvernement n'offre pas une securité suffisante, soit que leur paresse habituelle les empêche, ces populations n'épargnent pas pour appliquer leurs épargnes à la production. Aussi, le capital de consommation prend-it chez eux une grande extension. Les Bédouins aiment à parer leurs femmes et leurs enfants de tous les joyaux qu'ils possèdent, sans distinction des fêtes et des jours ordinaires. On voit quelquefois ces femmes, dans la semaine, avec cinq ou six hracelets à chaque hras et plusieurs pendants à chaque oreulte. - Les filles de l'Asic Mineure portent toute leur dot en ornements sur leur personne. Aux Indes Orientales, on trouve des orfévres jusque dans les plus petits villages. -- Dans ces cas, le capital de consommation n'est plus le signe de la prospérité générale, et, comme il se forme au détriment du capital de production, cette richesse apparente n'est an fond qu'une veritable pauvrete.

As ons a dit que le capital consistait dans toute vateur équergées et apolquées à la podoction; if float a ajouter, d'après es que je viens de dire, « on a de consomation. » Il y a susis ce qu'o nappelle scappiares sonts, qui ne servent ni è la production, ni à la consomation. Tels sont les tréces endoir, des capitales ne e donnent aucun profit et il y a nême des économistes ne de consent aucun profit et il y a nême des économistes ne du reste à une question de termes et de définition. Si on central par establishe tar vien de des des consents de la concentral par establishe de profit de la contral par establishe de la concentral par establishe de la consentation de la conduction ou à la consommation, le trèsor enfoui n'est pas un capital. Si, au contraire, ou entend par capital tout ce qui est applicable à une production, le trésor enfoui est un capital. Il n'y a qu'à s'entendre et à choisir.

En muoi le canital mort diffère-t-il du canital de consommation? Le capital de consommation est plus ou moins engage; pour lui donner une application nouvelle, il fandrait vendre les obiets dont il se compose, et cette vente ne se ferait pas, ordinairement du moins, sans une grande dépréciation. Au contraire, le capital mort étant disponible, il est facile de l'adapter aux occasions qui penvent s'offrir de l'employer. Pourva que le moment soit choisi avec opportunité, le particulier trouvera peut-être un bénéfice qui le dédommagera des intérêts perdus; mais la fortune publique n'aura pas la même compensation. Si le capital mort avait été appliqué à la production, il anrait passé en plusieurs mains: l'emploi productif, qu'il recoit aujourd'hui, aurait probablement été fait pur un autre que celui qui en profite: mais l'économie générale, tout en ne perdant rien de ce côté, aurait gagné les services que lo capital n'a pas rendus pendant le temps qu'il a dormi.

Si la coopération des trois facteurs est indipensable à la production, il est vrai sussi que cheanu des éléments prédomine suivant lo degré de la civilisation. A l'origine, c'est la nature qui fait presque tout; les caux vives foumissent du poisson, la forêt du gibler. Le travail consiste dans la chasse et la préche; le capida est formé par les flétes et l'are. Malhor n' a celui qui ne possède pas de terre! Sa destinée est de tomber sous la domination de quelque propriétaire. La propriété est tout et le travail n'est presone rien. Cette sujétion inspire aux vassaux, esclaves ou serfs, le désir de s'affranchir par le travail, ils travaillent, ils commercent et cherchent à s'enrichir : les villes se fondent. et bientôt s'organisent des corporations, qui ont pour but de protéger le travail. À côté de la propriété immobilière, le travail crée une classe intermédiaire entre les propriétaires et les serfs. Quand ils ont accumulé des capitaux, les travailleurs (ils forment déjà la classe bourgeoise) les emploient à so donner des auxiliaires plus puissants. On entre ainsi dans la troisième période, où le capital prédomine et fonde de grandes entreprises industrielles. La fabrication mécanique succède au travail personnel. Telles sont les trois périodes qui mesurent le développement économique des na- . tions; il y a sans doute des exceptions, mais c'est la marche naturelle et vous la trouverez presque partout!

## CINQUIÈNE LECON

Reiser un la loçio prididente, — Bilintation du cripital — La professer involted pas pris e una tatuler tatem opplicable, mos reclamanta toute values appliquée à la production — Examen de devroutances spéciales qui persanta gare ne l'étodonée de la production. — Be apardia et de la potiti culture. — Comparasson — Ionen-buttate et translaga de l'aine et de l'autre — Coliforne matrichée » De la culture disk. — De Péère dis hétat. — Statutupe de la properité fissiètee en Presen et est Augle-terre

Lunds, 16 décember \$864.

## Messieors,

Avant d'aborder l'Objet de notre entretien de co jour, un retour de quelques instants sur la leçon précédente est nécessire; car on m'a fait observer, avec raison, que j'ai négligé de dire dans quel sens j'emploires le mot capital, et qu'après avoir indiqué deux acceptions qu'on pourrait lui donner, j'ai oublié de faire mon choix. Si este le sume n'était pas comblée, il y aurait exthinement confusion dans ma terminologie.

Pai distingué avec quelques écrivains les capitaux de production et les capitaux de consommation, les premiers appliqués à la fabrication de produits nouveaux et les seconds à des jonissances improductives. On ajoute

à ces deux termes les capitaux morts (tels que les trésors enfouis) qui ne servent ni à la production ni à la consommation. Cette division suppose qu'on entend per capital toute valeur applicable et non toute valeur appliquée à la production. Je ne vois aucun inconvénient à l'entendre ainsi, pourvu que l'on se mette bien d'accord sur les termes. Pour moi, soyez-en prévenus d'avance, j'entends par capital non point tout ce qui est applicable, mais seulement tout ce qui est appliqué à la production ou à la consommation. Les capitaux mocts ne donnent aucun profit à leur propriétaire; ils ne sont que des virtualités qui pourront sortir de leur incrtie et coopérer à la production des richesses. Mais le mot valeur suffit pour les désigner, et puisque le capital est un des facteurs de la production, je n'emploje ce mot que lorsqu'il s'agit de désigner les valeurs en monvement pour produire.

Je vois ai dit quelles étaient les causes qui agisssient, aver plus ou moits d'écregle, sur channu des trois foctours de la production. Nous avous encore à on canainer produçe-uses que, jusqu's pércein, j'à inense en rèserre parce qu'elles ont une importance particulière et qu'elles demasdent des développements sejé cisux. Four les agonts natured, c'est une grave question que celle de souviei al grandes caltures est plus ou moins favorelle à la production que la petite culture. Pour le travait, il division des fondions est un phécioméne étomant, dont les conséquences sont très Étoudes. Quant au expelial, som auvous ausi à nots demander quels sont les avantages on les inconténiens relatifs de la crandes et de la seté industrie. A nimer Uni nous nous attacherons à comparer la grande et la petite culture.

li ne faut pas confondre la grande propriété avec la grande culture, ni la petite propriété avec la petite culture. Ainsi une grande propriété de 500 à 1,000 hectares est quelquefois divisée en petites fermes ou métairies, de sorte que la culture est très-bornée sur cette vaste étendue de terres appartenant au même propriétaire. Réciproquement des parcelles très-petites, apportenant à des propriétaires différents, peuvent être réunies dans une même exploitation, sous la main d'un seul entrepreneur. On arrive ainsi, avec un grand nombre de parcelles, à constituer un corps do ferme suffisamment étendu pour y installer une grande culture. C'est ce qui arrive dans quelques départements du nord de la France, où les fermiers réunissent plusieurs petites propriétés par des baux avant les mêmes dates et les mêmes échéances. Il faut convenir cependant que la division de la propriété est un obstacle à la grande culture, parce qu'il n'est pas toujours facile de triompher de tant de volontés et de faire la réunion de ces parcelles distinctes. Les deux questions ne se confondent pas, mais comment nier l'influènce de l'une sur l'autre?

Pour bien poser le problèmen, il ne faut d'ailleurs pas comparer deux cultures ayant une situation différente sons le rapport des capitaux employés à féconder la terre. Il est évident, en sifet, que celle qui avan le plus de capitaux sers la plus avantagense, qu'elle soit grande ou petite. Si vous supposezune grande propriété, n'ayant que peu d'animoux et, par conséquent, peu de funier, travaillée avec des instruments imparités, elle probaiters travaillée avec des instruments imparités, elle probaiters proportionnellement moins qu'une très-petite propriété, bien soigné, bien travaillée et ben finnée. Dans comcomparaison sembhable il y aurait un vice résultant aloce qu'on mettrie de rapport des quantiés sauss quantiés saus aigie. Pour que le comparaison soit juste, il faut qu'il y ait proportion entre les capitans employés et que faite prepartièle d'établisse entre la grande et la petite culture, toutes autres conditions étant d'alleurs étailes.

Il est incontestable qu'une petite parcelle de terre n'est pas, autant qu'une grande propriété, susceptible de recevoir l'application des capitaux. L'homme qui ne possède qu'un arpent de terre ne peut pas varier sa culture. Occupé à produire du blé pour sa subsistance, il n'a pas le moven de nourrir un attelage de bœufs ou de chevaux. Aussi n'a-t-il de fumier que celui qu'il achète et, le plus souvent, que celui qu'il ramasse sur la route. S'il tient des animaux, il les nourrit sur le talus des fossés publics; ils sont maigres, sans force et ne donnent que peu de famier. Qu'en résulte-t-il? C'est que tout doit être demandé au travail personnel, et que le capital ne jeue dans cette production qu'un rôle oresque nul ou au moins très-restreint. Observez le paysan propriétaire; son ambition est d'avoir assez de terre pour produire sa subsistance en froment et en vin, pour se constituer indépendant et échapper à la condition du salarié. Quand il est sur sa propriété, il n'estime rien son travail et il s'efforce de remplacer, par la fatigue des bras, les instruments et animanx qu'il n'a uas. S'il le fant, il travaillera à la bêche pour suppléer les bœufs et les chevaux. Il en résulte une déperdition de forces, un travail excessif qui aurait été exécuté arce moins d'efforts, si la propriété avait été suffissament étendre pour supporte l'application des capitax. Que devicancent, dans en régime, les améliorations agricoles et l'emplié des machines qui par leur prisi-impéliquent une grande exploitation. Tout progrès est trauve condissamée à l'immobilité. Nul algunere qui une imagine hiere actienthe peut donne de fortifité à une parier. Miss comment faire une irregation ser une parier. Miss comment faire une irregation ser une parier. Est conference de l'immobilité de l'imm

En résumé, la petite culture produit une déportition de forces par l'extension du travail personne; elle est un obstacle à l'application des capitaux, notamment à l'emploi des machines; elle empéche les améliorations sost, telles que celle qui résulterait d'un hon système d'irrigation. Tout cela, au contraire, est possible dans une extolationi cétenfuse.

Faut-il accepter cette critique de la petite culture? Si elle est fondée, suffit-elle pour condamner absolument ce mode d'exploitation?

The première observation à faire, c'est que tout ne se réclair pas à une question économique. En adustatant que la petite propriété ait les incourécients dont on parle, elle read le paysan indépendant, libre et houreux. Mais ont terral est coessir je m'importe, s'il le donne avec plaisir parce qu'il est houreux de cultiver cette terre qu'il aime? Aussi la petite propriété ne doit pes être absolument condamnée par la raison qu'elle serait unois fe fronché à la producioré conominge, care

sous tout autre rapport, elle fait le bonheur de celui qui possède. Je sais bien que cette indépendance du paysan propriétaire a pour effet de diminuer le nombre des ouvriers à la journée, et par conséguent de renchérir la main d'œuvre dans les campagnes. Vous entendez souvent repéter : « les campagnes se dépenplent, les ouvriers émigrent vers les villes, l'agriculture devient inpossible, on ne trouve plus personne qui veuille travailler pour les riches, ou du moins ceux qui restent exigent des prix de journée impossibles, » --- Ces doléances sont loin d'être nouvelles; vous les trouvez dans les écrivains du dix-huitième siècle qui, à ce point de vue, parlaient avec regret du temps de Sully et de Henri IV. Elles out cependant quelque chose de fondé et is ne chercherai pas à nier la part de vérité qui se trouve au fond de ces plaintes. Savez-vous d'où vient la nlus grande difficulté de se procurer des ouvriers? Ce n'est pas de l'émigration vers les villes, mais des acquisitions faites par les paysans, et de l'indépendance que cette position territoriale leur a procurée. Une fois indépendants, ils ne veulent plus de salaire acquis en travaillant pour autrui, et ils aiment mieux multiplier leurs efforts sur leur terre, même en gagnant moins, que de gagner plus au service du voisin. Les petits propriétaires usent de leur droit et sont heureux à leur manière. L'économie politique ne peut que leur dire sur le ton du conseil : « Votrcalcul n'est pas bon; ne travaillez sur votre parcelle que dans la mesure de ce qui est nécessaire et, au lieu de yous consumer en efforts excessifs, allez travailler chez les voisins et ajoutez le salaire au revenu de votre petite terre. » Cos couseils, je ne puis pas d'ici les faire entendre aux ouvriers des champs, mais je vous prie de répandre ces avis soit directement dans vos conversations avec les paysans, soit indirectement en les faisant comprendre aux instituteurs primaires,

Von sex remorpul que la petite propriété suppose plus de travail et moise de capital. Fon enchen qu'elle est excellente pour la culture horticole, qui etige benorque de travail et pour laquellé l'emploi des machines est impossible. Ainsi le justiliage ou la culture des plantes marrichères implique noigours la petite cell une parce qu'il demande un grand développement d'étforts personnée. Jumné une sous poméneere dans le campagne, ma environs de Paris, regardez, et sous verrez que la propriété y est très-dirété. Cet qu'elle se compose surtout de jurdius potagers qui atimentent la halle de Paris. I travail soul (et un travail personnel opinitate) d'ait equable de transformer en jardius les terres cervavesse dont la epitale est esteurie.

Il en est autement des euflares qui ne demandent que peu de traval namel. Le blé, per cesuple, est confid à la terre au mois de novembre et, à partir des embreures, le travail human in l'intervient dup irsqu'à la récolte, au mois de juin et de juillet. Six grands nois s'écoulent, par conséquent, eatre les semailles et la peuvejain des fruits. Il est évident lue, pour ortet eutere, la grande prospicité est préférable. Il en est de même, à bien plus foter raison, pour l'êble des betians qui peuvent être abandonnés à cur-mitmes dans de vastes pièureses, sons la surreilance d'un piète. Cette spéculation sersit inconciliable avec la petite preprièté.

L'utilité de la petite propriété ne dépend pas seulement de la nature des produits, elle se rattache aussi à l'opportunité de l'écoupe. Elle est bonne à certains moments et funeste dans d'autres temps. Dans le midi de la France, il y avait autrefois de grandes terres, mal cultivées par des propriétaires négligents ou pauvres. N'avant pas de capitaux disponibles, ils ne faissient plus d'avances, et la culture languissait étrangère à toutes les améliorations qui se faissient ailleurs. Beaucoup de ces propriétés ont été vendues au détail ou, comme on dit dans quelques contrées, à l'écorchée Il famirait aujourd'hui paver le double des prix de vente pour reconstituer les propriétés ainsi morcelées. Elles produisent beaucoup plus depuis qu'elles sont tombées aux mains des ouvriers, qui leur donnent beaucoup de travail et y aceumulent tont ce qu'ils ont sons la main pour fumer ou pour développer l'activité de la vegétation. Il faut eu convenir, ee bien quoique considérable n'est que temporaire ; il arrivera un moment où lorsque les améliorations agricoles se seront généralisées, on sentira les inconvénients de ce morcellement, même là où il a rendu de si grands services

Faut-il s'en alarmer? Nullement; l'intérêt privé est très-clairrogan; el lorsque les propriétaires serout bien convaincus du désavantage de la division, soyez persuadés qu'on verra se constituer soit des associations volontaires, soit des exploitations formées par des baux réunis

On a beaucoup, au sujet de cette question, comparé l'Angleterre et la France. Il faut nous faire une idée exacte des différences qui, sous le rapport de la division des propriétés, séparent ces deux pays. Bans la séance du 19 février 1850, lo chancelier de l'Échiquier (alors M. d'Israeli) établit, sans être contredit par personne, qu'il y avait en Angleterre 250,000 propriétaires et 20 millinns d'hectares de terres cultivées, ce qui donnait une moyenne de 80 hectares per famille de propriétaires. En y comprenant les terres incultes, c'est-à-dire 10 millions d'hectares, la contenance moyenne s'élève à 120 hectares. Comme le revenu foncier est de 60 millions de livres sterl. ou 1,500,000,000 francs, le revenu moyen par famille de propriétaires est d'environ 6,000 francs. Il faut remarquer cependant que sur le chiffre de 250,000 propriétaires, il v en a 2,000 environ qui possédent le tiers du sol et ont des existences princières. Les deux autres tiers appartienment à la gentry, c'est-à-dire à la classe des propriétaires qui viennent après les lords et dont les propriétés sont bien loin d'avoir l'étendue de celles que possèdent les grands propriétaires. Voici les movennes qui expriment la distribution du sol entre les diverses catégories de propriétaires. Pour les 2,000 grands propriétaires, 10 millions d'hectares, donnant 500 millions de revenu foncier, font, pour chaque famille. 5,000 hectares de contenance et 250,000 france de rente. Pour les autres propriétaires, la movenne tombe à 80 hectares de contenance et à environ 4,000 francs de rente. Comme il y a des inégalités entre eux, il en résulte que les propriétés de 2 à 5,000 francs de rente ne sont pas rares en Angleterre. C'est la propriété moyenne qu'on trouve fréquemment au-dessous des grandes possessions de l'aristocratie anglaise. Ge qu'on n'y rencontre pas, ce sont nos paysans petits propriétaires '.

En France, les livres de l'impôt foncier révèlent Il millions et deuni de cotes, equi a fait dire que propriété tombe en poussière; et, comme le noubre de cotes a augmenté, on ajoue qu'il n'y aura hieratique de la comme de la comme de la comme plus dans notre pays que des parcelles, pous-aissi dire, impalpables. Il faut se rendre un compte activat de ce etiffre, et vous serrez que le résultat est un pen avossi

On entend par cote l'ensemble des articles appartenant au même propriétaire dans le ressort de la même perception. Beancoup de propriétaires ont des champsdans plusieurs perceptions et, par conséquent, phisicurs cotes peuvent apparteuir à la même personne D'un autre côté, beaucoup de ces cotes sont formées par des maisons bâties appartenant à des propriétaires qui n'ont pos un pouce de terre cultivable. Enfin, d'après les calculs très-soignés de M. Hipp. Passy, le numbre des tenanciers en France est de 5 à 6 millions. Entre l'Angleterre et la France la différence est grande puisque l'écart est de 250,000 à 5 à 6 millions-Elle doit cenendant être attennée en tenant compte de l'étenduc du sol qui est, en France, de 55 millions d'hectares, tandis qu'en Angleterre elle est de 50 milhons scalement. La disproportion n'en est uns moins tris-considérable.

Il est à remarquer qu'il y a chez nous :

1 Les impracts, au faite à Louvinge de M. L. de Lavergne sur l'Éastante en Angleterre, p. 99 et sur

F000 POL ≈ L

o millions et demi de cotes au-dessous de 5 fi. 2 millions ..., de 5 à 10 fc.

3 millions de 10 à 50 fr.

600,000 au-dessus de 100 fr. Il y a donc environ 11 millions de cotes au-dessons de 100 francs d'impôt et un demi-million de cotes audessus de 100 francs.

Eh bien? les 41 millions de catos nu-dessous de 100 francs ne représentent que te tiers de la surface totale, soit 18 millions d'hectarre; les deux sutres tiers appartiennent à des propriétaires payant plus de 100 francs d'impôt foncier.

25,000,000 d'inicaires apparitemmet 1 environ 190,000 propriétaires (déduction faire de cetse qui ne sant que propriétaires (déduction faire de cetse qui ne de 80 hectares par propriété, à jeu près la novyane de la goutry en "Mejeleres. Vans vage dels lors la différence. Dans les deux pays les deux liers du appartiement aux propriétaires mosque. Eurite Pers «1, en Angleterre, possible par les grandes familles arisbendant de la la la propriétaire de la companyant de la configence d'aux normantaires. Que rélacie de vaus camine quel est, de ces deux régimes, este i qui est préféreble.

## SIXIÈME LECON

Bernam du tranni — Exemples des silits produits per la davaica du bevert — Causer amportes si final aits barre les ribis de la divinca — Suldivinces — Application de le davason aux professors librishes — Biruson du tessal cuttre les membres di una socié — Aperça un le orgitas — Divoina du transil entre les peoples.

Vandreti, 19 décembre 1864

MESSIEURS.

Be la même manière que la grande on la petite entture peut influer sur la fertilité des agents naturels, la division des fonctions agit sur le rendement du travail.

Supposes une production qui exige un granul nonbre d'opérations et qu'un curvirer soit obligé de la Saursuccessivement, en passant de l'une à l'autre, le résultat sera médiocre ou presque auil à la fin de la joinnée. Au contraire, si ces functions sont divisées entre des ouvriers consecrés, chaeun de son côté, au même travail. vous oblemabre des résultats mircucliurs. Les

exemples au'ou eite sont tellement étonnants au'on est tenté de n'y pas croire. Ceux de la fabrication des répingles et ele la fabrication des cartes sont tellement commus et unt été si souvent répétés, que ilhésite à vous les dire; je les rappellerai seulement en quelques mots. Des ouvriers qui seraient obligés, pour fabriquer des épingles, de tirer le fil, de le couper, d'aiguiser la pointe, de faire la tête, de la trouer, enfin d'accomplir successivement les 18 epérations dent se connose cette production, ne feraient guère que 20 à 25 épingles par jour. Au contraire, les fonctions riant partagées entre 10 ouvriers, ces 10 personnes penyent produire ensemble 48,000 éningles, c'est-àdire 4,800 épingles chacun. Les opérations diverses uni sont néressaires pour la fabrication des cartes à iouer sont au nombre de 70. Eli bien! un ouvrier même habite ne fabriquernit pas deux cartes dans une seule iournée, tandis que 50 ouvriers neuvent, en se divisant ces epérations, faire 15,500 rartes dans un jour, c'esta-dire environ 500 par jour et par ouvrier.

Voilà un phinemene bien remarquable et dont il est interessant de pénétrer la cause.

Allam Smith qui cite l'exemple de la fabrication des épingles attribue les résultats, dont je viens de parler, aux causes suivantes.

Premièrement, l'ouvrier, N'il était obligé de passer di ougration à Pautre, perdraît du temps à cochangements, D'un autre côté, à chaque changement, et faultrait attendre que la mise en train donnét au travait tente en chergie. Par la division du travail cotte double perte de temps est évitée. Il faut reconnaître expendant que, ossa ce rapport, tost a "est por hercito dam la división da tresul, et que per un escercio trap presenta de la mêmo opération l'auvrier, port un peu de ce qu'un aspelle la Rethere un ternodi, un des édémois les plus agrife de la production. A la fin de la journée, l'executice précique du même se de unes à l'auvrier une sorte de dégolt qui dimirme son émergie, et coupense, en partie, les petres de temps éparamées par la division. A dis en partie parte que, somme toute, le temps économisé et bien supérieur au temps pecho.

Deuxidomenent, la fréquence de l'opération donne le Deuxière un depri d'habilité caterordinare, qui la rip permet d'accomplir très-vite ce qu'il fait. L'habitude devient telle qu'il travaille presque mechinalement et saox y neuer. Ses deigts courent sans recevir, pour ainsi dire, l'imposition réfléchée de la tette. Cett habitude de découvertes l'été-importantes, cur c'est une chose dé découvertes l'été-importantes, cur c'est une chose de découvertes l'été-importantes, cur c'est une chose dégre de remarque que les grandes inventions industrielles sout dess des ouvières que la persique de leur métier a conduits, tout naturellement, à des sinpilitérations tels-cuttles. Wyal, Arvight, Compton et l'argraves n'étaient que des ouvrières employés à la flatture du coûne.

La distinue du travail me pent d'ailleurs pas étre appliquée à solont ét elle diépred de quelques circonstances, dont l'absence constitue un empérhement invincible. La nature de l'industrie y est pour beaucoup. Aims dans une exploitation agricole il est impacible de pousser la division des fonctions aussi loin qu'elle pourrait l'être dans une muniferture. Entre les embla-

surse et la récolte il y a un interculle pendant lequé les laborarus et les missionneurs seriait inorcales laborarus et les missionneurs seriait inorcales et les estates et les elements et les des pelepte beogracaurrup les un compation ordinaire. Il faut donn étalement que, dans cette périole internédiaire, ilssoient employés sit à d'autres cost internédiaire, ilsdiments et l'industrie, dans les poys où l'agriculturecet d'accuraci industrielle.

Mais la circonstance qui agit principalement sur la division du travail consiste dans l'étendue du marché De quoi servirait une production très-considérable, sielle ne trouvait pas de débouchés nour s'éconter? A la vérité, ou neut dire que l'absence on la restriction du marché est un obstacte à la production elle-même ; mais c'est le besoin d'une production étendue et ranide qui rend nécessaire la division du travail, au moins d'une manière médiate. Voyez ce qui se passe dans les campagnes. L'ébéniste est en même temps vitrier, peintre cu bătiments, colleur de papier, toutes professions qui, à Paris et dans la plupart des grandes villes, sont exerrées par des personnes différentes. De même l'énicier vend des astensiles en fonte et généralement presure tous les articles de quincaillerie; il tient aussi des liquenes, des alphabets et des bibles on paroissiens. condunt ainsi les professions de mercier, de quincaillier, de liquoriste et même de libraire; cette dernière, il l'exerce ordinairement sans brevet, et l'administrution ferme volootiers les veux, à cause du caractère restreint de ces onérations de librairie. On cite Pexemple de prêtres qui, au Perou, sont en même temps aubergistes. A quoi tient cette concentration de professons multiples dans les mêmes mains? Elle s'explique par la petite étendue du marché. Chaque article n'est pas assez demandé pour qu'il puisse devenir l'objet d'une industrie séparée, et le marchand est obligé de faire plusieurs méties, pour pagener de quoi vivre.

Comme les extrêmes se touchent en toutes choses, il est arrivé aussi que l'étendue du marché a eu pour effet d'amener la réunion de plusieurs métiers dans les mêmes mains. Vovez ces grands buzars où se vendent des articles de plusieurs espèces, à un prix très-modéré et uniforme pour tous les objets. De pareils établissements ne peuvent compter que sur les passants, c'est-àdire sur des acheteurs qui se renouvellent constamment. Où trouverez-vous cette population flottante, cette clientèle de hasard, sinon dans les grands marchés où la nopulation est accumulée? Peut-être même Paris est-il la scule ville de France où puisseut réussir de semblables entreprises; c'est tout au plus, assurément, si deux ou trois villes de province pourraient offrir le même avautage, et, en tout cas, à un degré moindre. Ainsi la grande étendue du marché, qui est ordinairement une cause de la division du travail, devient quelquelois un motif de concentration. C'est ce qui doit arriver toutes les fois qu'on entreprend d'exploiter une clientèle de passage qu'on ne peut arrêter qu'en l'attirant par la plus grande somme de besoins,

La division du travail n'est pas spéciale aux travaux manuels; elle s'applique également aux travaux do l'esprit. Ainsi, à Paris, la médecine et la pratique chirurgicale sont toujours aéparées et, dans chacune de ces divisions principoles, vous trouverez des subdivisions

spéciales, tant pour la médecine que pour les opérations chirurgicales. Au contraire à la campagne, le médecin est, ou même temps, chirurgien et ne peut pas se vouer à une spécialité. Il en est de même au Palais, Tels avoeats, à Paris, ne plaident pas aux assises; d'autres ne se présentent presque jamais devant les chambres civiles. Il en est qui, poussant la division plus loin, se consacrent à la plaidoirie devant le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, Ceux-ci sont renommés surtout pour les questions de contrefaçon, et ceux-la très-recherchés pour les séparations de corps. Devant les petits tribunaux, vous chercheriez en vain ces divisions, et là les avocuts premient toutes les causes. Quand on veut un avocat spécial, les chemins de fer permettent de le faire venir de Paris. Il en est de même des écrivains. Pour leurs travaux la division est forcée à plusieurs points de vue: 1º parec qu'en se livrant à un genre déterminé, ils acquièrent une plus graude hahileté: 2º parce que s'ils voulaient cultiver des penres trop multipliés, ils perdraient auprès de leurs lecteurs toute considération. C'est pour cela que l'écrivain, qui veut changer de geure, preud un pseudonyme et n'ècrit pas, sous le même nom, des livres graves et des ouvrages frivoles.

L'ai missié sur ces détaits parce qu'ils me fournissett une occasion toute naturelle de résoudre la question, qui a 36 si souvent posée, de saroir si les richesses immatérielles, par exemple celles qui réadtent des travaus intellectuels, rentrent dans l'Objet de l'économie politique! Après ce que je viens de dre, la réponse ne peut faire aucun doute. Puissque certaines lois économiques les régissent, il faut nécessiriement domtette qui elles centreut dans l'ébig de notre science. Les travux de l'espeit touchent aux indécêts madériels par plus d'un cété, et c'est sous ce rapport qu'in nous appartiement. Il n'y = h rien qui ressemble à me doctrime matérialles, comme on nous l'a soivent repurché. Avant tout, les travaux de l'espeit doivent etre considérés au point de vue de l'inérett moral; mais pour le côté qui se lie sux richesses, ils relivent de l'économies notitous.

l'ai supposé jusqu'à présent que la division du truvail opérait dans une entreprise déterminée. Mais la division des attributions a une portée plus haute puisque r'est d'elle que dépend la société. Supposez que l'homme l'ût condamné à produire tout ce qui est nécessaire à son entretien, sa condition serait des plus misérables; son travail ne suffirait pas à satisfaire la plus petite partie de ses besoins, Pour lui la civilisation serait un mal, parce qu'à chaque désir qu'elle ferait naître effe lui imposcrait un travail nouveau. Allons plus loin : la rivilisation serait impossible, puisque dans un pareil état social la culture de l'esprit serait empêchée par la sécessité qui incomberait à chacun de s'occuper de productions matérielles. La première et plus imporante cause de nos progrès tient à cette première division qui separe les fonctions de l'esprit et les travaux corporels. S'il n'y avait pas un certain nombre de personues pouvant se livrer aux lettres, sciences et arts, sans produire elles-mêmes leur subsistance, la barbarie étendrait sur la société une couche noire, dont il serait impossible de percer l'épaisseur.

Cette première division ne suffit nas : il fant que des subdivisions s'établissent dans chacune des deux hranches. Si chacun était obligé d'apprendre tous les métiers, il les saurait très-mal et ne feroit que neu d'onvenge dans chacune des professions. Il vaut mieux que les professions soient séparées et que, dans son métier, le travailleur produise plus qu'il n'a besoin de produire pour lui-même, Avec l'excedant de sa production il se procurera facilement tous les autres produits. La société y gagnera beaucoup, puisque tous ses memhres produiront plus et que chacun trouvera plus de facilité à satisfaire ses goûts, Par suite de la division des occupations. la société est donc une association où chacun travaille pour les nutres, sans dénendre de persource et en conservant entierement son individualité Cost, si l'ou veut, une sorte de communisme où l'individu n'est pas absorbé par le tout, où l'ou s'eutr'aide réciproquement sans s'annihiler. La division des fonctions a pour conséquence l'inégalité des conditions. Où en serait la société si chacun était obligé de labourer son petit champ, de bôtir sa maison, de faire ses habits? Sans cette inégalité, qui perfectionnerait les arts, qui secourrait les infirmes, qui développerait les lumières de l'esprit ?

Non-sculement cette division des fonctions est utile, elle est même nécessire; et vous allez voir que saus elle un homme arrait de la peine à virre. Vous avez toula l'històrie de Robinson Crusoe et vous vous étes intérevés à ses aventures. Les difficultés qu'il a éprouvies pour vivre, dans les premiers temps de son séglurdus. File, vout eurore grésentes à one seprise. Bi bien ! rapocles-ous que s'il n'avait pas tenuré dus provisions dans le aurire qui l'a porté, l'asertal assuriment mort de faim. Sans la poudre qu'il y trouve, il n'aurait pas pur chasser, sans les bischits, comment auraité à tendu le produit de sa classe? La vie de cet homme sest, naème une vie épourrou de confortable, implique la coupération de toute une société organisée. Ceul vous proute que l'indement de l'homme est impossible, que la société est l'écta naturel, ou, suivant la belle définition d'Aristee, que l'homme est un animal-politique, c'est-é-dire un être animé desfinit à vivre dans une cité-rême not de lois de

Ici, messicurs, l'économie politique touche à la question de nos origines. L'humanité a-t-elle commencé par un sent couple qui s'est multiplié après des années et des siècles ? N'a-t-elle pas été d'abord une société orgaaisée? Puisque sa puissance ne connaissait pas de bornes, le Créateur n'a-t-il pas procédé en placant sur la terre une société toute formée et développée, au lieu de ieter dans l'estace immense un homme isolé et invapable de se procurer des subsistances? Énornic problème, devant leguel l'esprit humain, lirré à ses propres forces, ne neut qu'hesiter et trembler. Si l'homine a été jeté seul sur la terre, comment a-t-il fait pour subsister dans son isolement? Il ne suffit pas de répondre qu'il a récu de son travail, puisage le travail agricole suppose que le travailleur a les moyens d'attendre le résultat de sa culture. Le travail, en d'autres termes, insuliane que le travailleur a déià de quoi vivre. Aussi trouvez-vous dans les traditions religienses que l'homnie a été placé dans un lieu de délices, où les fruits se domainet à lui suus qu'il füt obligé de faire meunoffert, autre que le prieme de les ceillir. Après la déchéance, il est roudamné au travail, mais il faut, de toute nécessité, que les riutis quotianés de la terre sufficient à le nouvrir pendant quédque temps. Tant que la société nieu pas formés, la terre se course pontandment de ce qu'il faut à la sub-sistance le l'homme. Cest l'arigine de l'Ége d'or et d'autres récis cosmogoniques semidables. De me conteut d'ouvir cette échappies sur le problème de nos origines, et je reutre dans mon sujet; car, je vous ferai l'aven que devant cet abluse, je sens que mon reprit est saisi d'une sorte de vertice.

Il v a une manière encore plus élevée d'envisager la division du travail : il faut, pour cela, sortir de l'horizon. restreint d'une nation et considérer la grande famille bumaine. Vous verrez que chaque pays a ses richesses et son genre de production dans leguel il excelle. One chacun se livre donc à la production pour laquelle il a été destiné par la nature | L'échange libre distribuera les marchandises entre les divers pays. Grèce au commerce qui rapproche les produits des consommateurs, la table la plus modeste vous offre du thé de la Chine, du café de Bourbon ou de la Martinique, des oranges du Portugal, des vins d'Espagne, de la bière de Bavière, des dattes d'Afrique. Ainsi le globe terrestre forme une vaste association dans laquelle chaque pays travaille nour les autres navs, de même que dans une société déterminée chaque travailleur produit pour les autres.

Voulez-vous avoir une idée exacte des résultats de la division du travail et du rôle qu'elle jone dans l'organisation sociale, écoulez ce passage de Fr. Bastiat :

» Pressons an homme appartenant à une classe modeste dus casiété, un mensioné de village, nor mensigle, et donserous fosse les services qu'il rend à la service et une seus qu'il eu receja; tous ne tradronce, pas à être frespée de l'évourne disproparties, pas de l'est frespée de l'évourne disproparties, paparente, ... Cet homme pause sa partice à Andoire des plansless, à fibriquez des tables et des urmoures, il se plant de sa condition, et cependant que reçoit il, est réduité, du orite sectif et réchange.

4 D'alord, tom be journ on selecant il s'habille, et il it's, personalizant, fin il unsume des nondernoses pieces de on a deviament Or, pour que cos véterments, tout s'imples qu'ils sont, serent à l'apostitant, il del prione énerrore quantité de travual, s'invadatoris, de transports, d'un vestiones ingénisses au 66° accomples. Il taut que les Ambrirous annet posibil ut deven, des l'inéces de Vindige, de l'avanças de la biane et de in qu'elle l'inécessant de un trave put l'apostiture de la contra peut bous de l'avanças de la biane et de in qu'elle l'inécessant de un travent de l'inécessant de l'in

a Ensuite il dejenue. Pose que le pain qu'il monge lui armve tons les matans, il faut que des l'erres acest été défrichées, closes, labourcées, finnées, enconencies y il faut que le récultes saces d'et préservées avec soin du pillage, il faut qu'une certaine sécontéas règies àu milieu d'une innombrable multitude; il faut que le forment ait été féculté, luves, driei a mérare.

 Cet homme no passera pas sa journée suns employer un peu de sucre, un peu d'huile, sans se servir de quelques ustensiles.

« Il envera son fils à l'école pour ; recavoir une instruction qui, quoique bornée, n'en suppose pas moins des culterches, detrudes autérieures, des counsissances dont l'insignation est effrasée.

s Il sort, il frouve une rue pasée et éclairée, etc., etc.

a II est impossible de n'étre pas frappé de la disproportion vrainent inconnecusarable qui existe entre les solisfactions que ret bomme pais de bans la société et celles qu'il pourrais se donne s'il était réduit à ses propres forres l'Oso dire que, dans une seule journée, il cousonne plus de choose qu'il ne pourrais en produire las-mêtre dans dux siècles. » (@avres de Bastat, t, V, p. 25) Vous pouvez à présent juger ra que signifie l'hypothèse de Rousseau sur l'état de nature et la valeur de cette proposition de Montaigne : « Heureux les hommes « quand ils vivaient sons liens, sans lois, sans reli-« gion I »

La division du travail a été souvent critiquée. On lui rencoche d'atrouhier l'intelligence des travailleurs et de mettre obstacle au développement général de l'homme. One doit être, ajoute-t-on, l'intelligence d'un ouvrier qui a passé tonte sa vie à fabrinner des têtes il'épingle? Je demanderai, à mon tour, quelle serait l'intelligence d'un ouvrier nui passerait sa vie à fabriquer des épingles entières? Elle serait cortainement très-inférieure : 1º parce que l'ouvrier sorait absorbé nar l'obligation de passer d'un travail à un autre, ce mii enleverait tout repos à sa pensée; 2° parce qu'il ne serait nas soutenu nar la satisfaction du résultat obtenn. Je conviens d'ailleurs qu'il serait bon, à côté de la spécialité des fonctions, de développer, autant que nossible, la culture générale de l'ouvrier, au risque de perdre un neu du temps consurré à la production des richesses. Encore rate feis l'homme n'est pas uniquement une machine à fabriquer, et il fant s'occuper du développement de sa nature, en général. Quand nous nous occurerous des améliorations à introduire dans la condition des ouvriers, je vous indiquerai par quels movens un pourrait, selon unoi, corriger l'excès de la division du travail. Je vous prie d'uilleurs de remarquer que les observations s'appliquent tout aussi bien aux travaux de l'esprit qu'aux travaux corporels. Les sciences ont pris, de nos jours, un tel développement,

que chacon est obligé de spécialiser use études. Capadant la spécialité exclusive est une sorte de difformité intellectuelle, quelque favorable qu'elle soit à l'extension des résultes. A cotó de est spécialités il faut que la culture générale de l'esprit soit développée, et c'est pour cela que tout ce qui ret de nature à favorisercette généralité des commissances mérite approhation et encouragement est monte que par les des des des des des et encouragement est monte de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la

Un économiste contemporant, M. Carey (de Philadelphie), a longuement signale les inconvénients de la division du travail entre les nations. Il n'y a, d'après luc. de prospérité pour un pemple que s'il est à la fiés enfiivateur et industriel. Toutes les fois que les produits fournis par le sol sont transportés au loin pour être manufacturés, il y a perte pour les producteurs, et cette perte consiste dans tout ce que coûte le commerce; car le commerce n'est qu'une di pense qui grève la fabricotion, L'échange est une loi sociale, sans iloute, mais à la condition de se faire entre producteurs rapprochés, coopérant à une même société. Au contraire, le tenteentre producteurs et consummateurs éloignés est une véritable déperdition de forces sociales, puisqu'il ensuloie comme intermédiaires une foule d'agents qui auraient pu servir à la production, M. Carey eberche à établir historiquement que, partout où cette division s'est produite, il y a eu souffrance et appauvresement. Les produits du sol sont livrés à bon marché par suite de la concurrence que se font les producteurs à l'intérieur. D'un autre côté, les articles ouvrés sont payes cher parce que les industriels qui importent des articles manufacturés, après avoir exporté des pro-



duits agricoles, ne trouvent pas de concurrence datas le pays. Il en résulte que les indigiens vendent à bon marché et adicient cier, de sorte qu'ils payent la différence en numéraire, sortie qui occasionne toutes les perturbations inhérentes à l'abondance et à la rareté de la monnaie.

L'observation sur la sortir du numéraire doit être renvoyée à une lecon ultérieure; car, elle touche au système de la balance du commerce, qui sera examinée olus tard in extenso. Quant à la division du travail entre les pations, tout se réduit à une question d'actif et de passif. Les neuples, comme les individus, ont intéret à se consaerer spécialement à la production ou'ilfont le mieux et avec le plus de facilité. Pourquoi ditournerait on une partie de la population des travaux où elle excelle, nour en faire des manufacturiers médiocres et se condamner à paver plus cher les consommations? M. Carev se trompe sur les conditions de l'écunomie publique, lorsqu'il suppose que la vente deproduits agricoles se fera pour rien et que l'achat des produits manufacturés atteindra des prix exorbitants. A moins d'imaginer un seul peuple vendeur et un seul pemple acheteur (ce qui serait chimérique), il y aura concurrence. Les acheteurs de matières premières se les disputeront aux lieux de production, et, quant aux produits industriels, its secont offerts par plusieurs peuples manufacturiers qui, par leur compétition, emuccheront que les prix ne s'elèvent trop baut. La nature n'a pas placé sur tous les points du globe les mêmes forces, les mêmes aptitudes, pas plus qu'elle n'a donné à tous les individus les mêmes talents, les

nemes vocations. Un peuple, aussi bien qu'un individu, perdini à forcer son matroet et à ortespendre ce qu'il feruit mal ou médiocrement. Agriculture, industrie ou commerce, que theaun se borne à ce qu'il a le mogen de faire mieux, et ne vébetine pes à varrier es travaux en perdant du temps et, par conséquent, de l'argent. Sans doute, le commerce et un service qui augmente les fonis générour de la production, mais un soveroit de déponse importe fort peu lerqu'elle est enuerte, et au délé, par un surcroit de fénontiés.

## SEPTIEME LECON

Il pune a la lettre d'un nollème qui a fera para dominica le più da conser-Espord da plus que la produccion se propose de avers.—Contonicacione de la positione de la legione de la produccione de la produccione del le pour précidente.—Gaugaration cette la grande il la petite indetre.—Proves el Multimose — Benevièrente de la grande inflavor.—Beneration de la vie de la malle —Moyen de conclinc la grande inflavoravers recess visione de la viede d'amille.—Institutions formés » Multimose.

Yendreds, 25 décembre 1864

Messicens.

Pai regut de l'un de sons une lettre qui me signale une la come come l'acceptable. Le aignation ne demande de contriber e vide afin que mes leveus seient plus facilement suritée de sais innere compress. Plus afgiglé de l'acceptable de finire contriber le plus général de man cours, de sont que physicistre de mes cuities sont innerent contriber en le puis suritée de man cours, de sont que physicistre de mes cuities sont ontributer sont productions. Le me s'indicate sont influent donne de le me s'indicate sont de l'acceptable donne de me reinfluent de la chard des matthes que l'apossit à l'acceptable que de l'acceptable que de l'acceptable que de l'acceptable que l'acceptable que

Récanitulons d'abord ce qui a été foit jusqu'à présent. Je vous ai dit, cu définissant l'économie politique. un'elle était la science de la richesse. Comme en toutes choses, il faut s'enteudre sur les mots qui les expriment, i'ai déterminé le sens des termes richesse utilite raleur. Afin de bien expliquer ma peusée, le vous ai rendu compte des vaines trutatives qui ont été faites pour trouver une mesure de la valeur. Vous avez vu que le problème implique esptradiction puisane pour mesurer la valeur il fant prendre une autre valeur, que toute mesure doit être une quantité lixe et qu'une valeur, quelle qu'elle soit (que ce soit la monnaie, le ble ou le travail humain), est esseutiollement variable. Cosdéfinitions données, j'aurais dû vous exposer les divisions qu'on me demande de tracer, car la était lene place naturelle. Si ie ne l'ai pas fait, c'est que je n'attache pas aux divisions et classifications l'importance que d'autres leur attribuent. Fai turt sans doute et ievous remercie de m'avoir rappelé à la méthode ordinaire, méthode qui doit avoir de grands avantages, puisque tous les enseignements l'ont adontée. La première question à poser est celle de savoir

comment la richeros est probilite et quels sont is eléments de la production. C'est pour cela que j'ui malysiles trais facteurs qui compècent à la formation des richeros : les agents naturels, le travail et le capital. A prepos de chacunel ce es treis facteurs, je vous ai moutre les circonstances multiples qui pauveni influer sur le rendement. Après vous aoir pouvré que leur cacours est indispensable, je vous ai fait voir que leur action n'était pas indiporas n'étajon la proportombre et que, suivant la nature de la fabrication, il y avait prèdominance de l'un ou de l'autre Examinant considera question historiquement, j'ai exposè la succession des trois périodes: la prédominance de la nature dans la première, celle du travail dans la deuvième et relle du cantal dans la troisième.

De ces généralités je suis descendu à l'examen de questions spéciales qui araineir qui traves l'our place dans l'esposé priedéent, mais que j'ai traitées séparément purce qu'elles aodient lessitu de recevirir des de le faction qu'enercent sur le rondement la grande et la petite culture, Elafin, à la heralèes sémece, je vous à parté cise effets presque aireculeux qui résultent de la division du travail. Justaré l'hii je ne propose de cumparer la grande et la petite industrie pour compléter Pexamen des causes qui influent sur la production. Mis auparavant il faut que je continue l'esposé de mon elon.

Quand vous connaîtrez le phénomène de la production, voici la question qui se présentera naturellement.

Touts penduction, quand alle a lieu dans des conditions normales, donne un revidant de recette sur la tions normales, some un revidant de recette sur la hépense, some quoi elle ne continuerali pas. Or, vonacce un pilly a dans tont acte de librariosis mue sorial d'association cutte les agents naturels, le traval et le relación de la proprieta de la belificio se reprietar-ell entre les trois associós survant quelles règles seront rémunéres le proprietame sela pente naturels, l'omorier el le capittaliste? Pour répondre à cette question, nous aurons à realisme les diversis très-intéressantes de la reute finareanine les la focis très-intéressante de la reute finacière qui représente la rémunération du propriétaire. du salaire qui est celle de l'ouvrier, et du profit qui forme celle du capitaliste. Ai-je besoin d'en dire davantage nour vous signaler l'intérêt qui s'attache à ces graves questions? La théorie de la rente soulève la question du droit de propriété qui a été discuté non-seulement en théorie mais sous les armes en juin 1848. --La question des salaires est tous les jours remuée, et elle se rattacke, de la manière la plus intime, au droit de propriété. Quant au profit du espital, e'est un problème qui intéresse quiconque est à la tête d'une entreprise; d'ailleurs, comme il s'agit de savoir quelle est la part du travail et du capital, que ce sont des quantités corrélatives, qu'entre les deux éléments il y a une relation forcée, toute question sur le capital intérosse nécessiroment les salaires

L'ensemble de ces problèmes constitue la deuxième partie de l'économie politique sous le titre de distribution des richeses, landis que la première partie, qui nous avons à peu près terminée, s'appelle la production des richestes.

Nous avons vu, en nous occupant do la división du transal, que checum lo nous peolini an delli de en qui lui est nécessaire, et que nous travalilors réciproquetionnel se uns porte pas attres. Celt commanué d'été forts supose nécessairement Péchange de produits. La théorie de Péchange es présenter donc tout natirellement après celle de la distribution; nous en étudierons les bies en apposent d'abord que l'échange é opérdirettement entre les produits en nature. Copondant cette hypothèse n'es par s'elle, et nas serons débit que cette hypothèse n'es par s'elle, et nas serons débit que



In mennie inturvient dans ees opérations comme un intermédiaire uille un plubit indépensable. Le será annut à vaus parler dues de rêle de la nomaie, du prive et des problèvess intéressants qui s'y rattachent. La monaie nous conduira aux moyens de crédit qui la recapitarent es spivitalment au silitat de banque. Fair-rai à vaus patier des lanques et des questions encree fort diseaties que cutte matériera aouliacies. L'échange, la monanie, les paris et les institutions de crédit, es quarte points reunis forment la truscième partie de l'économie politique sous le titre de circulation des rickesses.

Enfin, la richesse produite et capprochée, nac la eirrulation, de ceux auxquelles elle est destinée, arrive à la consommation, qui est le dernier acte de cette espèce de drame, M. Rossi a cantesté que la consommation soit une partie de l'éronomie pulitique et voici par quel dilemme il croit le démontrer. De deux choses l'une, dit-il : ou la consommation a lieu uar un fabricant qui emploie des matières premières, ou par un consommateur qui pourvoit soit à sa subsistance, soit à ses plaisirs. Dans le premier cas, la consommation des matières premières rentre dans la fabrication, et l'économie politique s'en occupe en parlant du phénomène de la production. Dans le second cas, au contraire, la consommation reutre dans l'hygiène ou la médicine; car e'est une destruction de valeur qui n'intéresse plus l'économiste. -- Cette opinion de Rossi n'a pas prévalu et c'est avec raison. La consommation intèresse l'économisto parce qu'il y a à distinguer des consommations de plusieurs espèces, suivant qu'elles sont plus ou moins favorables à l'économie publique. Il y en a fimproductives el de productives, et ous verez, qu'il rische sur ces maltières bien des prignès qu'il rische sur ces maltières bien des prignès qu'il importe de dissiper. La quavion du luxe, par evențele, et au distilur une ligre de démarcation entre les prétentions leglitmes des uns et lès entients, les chosmosistes, et les prétentions leglitmes des uns et lès autres. La ton semmation doit donc être la quatrière partie de l'èsenomie publique. S' vous mediesses d'un regard tout ce qui précède, veus verrez sortir de ces dévelupgements la définition suivante, définition soment répérés, dont l'éspère que maintenant vous comprendez hieu funte la nordie-

 « L'économie politique est la science des lois suivant lesquelles les richesses sont produites, distribuées, échangées et consommées, a

Parmi les auxiliaires qui concouront à la richosse. il y en a un qui a une très-grande importance. Je veny parler du gouvernement. Incontestablement il rend aux producteurs des services éminents, puisqu'il garantit à chaenn le droit de travailler et le produit du travail. Son rôle naturel est de foire de la sécurité noue peny qui travaillent, et de substituer son action collective any efforts isoles que chaeun ferait vainement nour sa défense. C'est une question bien difficile et bien debattue que celle de savoir quel doit être le rôle du 2011vernement dans ses rapports avec les particuliers, à quelles limites doit s'arrêter son intervention. Je la traiterai d'abord dans sa cénéralité. Ensuite l'aborderai des questions spéciales qui se rattachent à notre législation. Ainsi je vous parlerai de la constitution de la propriété, survant nos lois, de la succession ab intestat, du droit

de tester et des réclamations qu'élivent quelques évrivains pour demander la liberté de tester. Les lois sur les coalitions d'outriers second examinés et je vous parlerai aussi du taux de l'intévêt, ce qui me conduira à examiner, au point de vue économique, la loi du 3 septembre 1801 sur l'insuré.

les rapports de l'État avec l'économie publique comprement les lois sur l'assistance publique, que je comparerai à celles de l'Angelerre, Enfin le ous exposerai les principes généraux en matière d'impôts. — Unis sera terminée la cinquième partie de mon site une l'intitute: l'auporté de l'économie politique te une l'intitute: l'auporté de l'économie politique.

avec l'État.

Nons allons, après cette utile digression, reprecant notre super au point où nous l'avons laissi dans la séance précédente, nous occuper de la comparaison entre la granule et la petité industrie, au point de vue du readornet de la rordoute de la rordoute.

Pai déjà traité une question analogue torsque j'ai comparé la grande culture à la petite culture. Il s'agit à présent de peser les avantages et les inconvénients relatifs de la grande et de la petite industrie.

Pour se faire une idée complète de la grande indientiée, il versit uité le vicire le villes manufactunières de l'Angleterre. Le ou trouve une production, faite our une très-grande échelle, ou noujen du capidat très-considèrable et avec un grand concher d'exvirers. On peut expevadant s'en burre dans notre payma idée satisfaisante, Ouand vous river a Musies par Bile, je vous recommande de vous arrêter à Troyes et à Molteriere, Davis le première de ce dour villes, van trouverez quelques filatures assez importantes, mais surtout de petits ateliers, et même l'ouvrier à domieile occupé à faire de la bonnetterie avec un métier qui lui appartient. A Mulhouse, au contraire, vous verrez de grands établissements de filature, de tissage et d'impression sur étoffe; les ouvriers ne travaillent pas à domicile et nassent leur journée à la fabrique. Cette différence se manifeste par le ton et le langage des industriels dans les deux villes. A Troves, pas un négociant ou fabricant qui ne demande la protection contre l'introduction des produits étrangers, Je ne crois nas qu'à Mulhouse la maigrité se soit prononcée pour le libre échange. Ils sont genendant bien moins effrayes que les habitants de Troyes parce qu'ils sentent que leur industrie est dans une position puissante. Je ne crois même pas me tromper en disant que les plus considérables des industriels sont partisans du libre commerce.

Il est cident, nessieurs, que la grando industrie est dans de mélleures conditions que la petite, pour produir à bau marché. Dous toute production, il y a deux espères de faits on dispenses: l'1 les frais générate et 2º les frais spécime à chaque produit. Les premières se répartissent une la sonane des produits bériqués dans me carquagne; les seconds se concrenent que le produit anquel ils s'appliquent spécialneuel. Persons un excapt. Suppose qu'une manuficature produits dans une année eval utille pières d'éoffe, que chaque pière coute en austières premières 200 f. et en travail d'envirens occupés à les fairs 300 fr. Il se résulte que la pière d'éoffe colte 500 fr. de frais en résulte que la pière d'éoffe colte 500 fr. de frais

speciaux. Mais ee n'est pas tout. A ces frais speciaux il fant giouter une part des frais généraux. Il y a une machine à vapeur, par exemple, qui coûte 50,000 fr. d'acquisition, re qui donne par an 2,500 fr. d'interêt. D'un autre cuté, rette machine s'use et, après vingtcinn ans, il faudra la remulacer, ce qui fait 2,000 fr par un pour détéréoration du capital. Ce n'est pas tout encore. L'entrencement pour au prouziétaire de la maison, où l'usine est installée, un tover de 10,000 fr Indépendamment des ouvriers occupés à fabriquer chaque pièce, il y a des surveillants, des contre-maîtres, l'ouvrier qui chauffe la machine; enfin mettons que le personnel général coûte 20,000 fr. par an. Il faut aussi relairer l'atelier gruéral, brûler du charbon de terre pour faire monvoir la machine. Mettons encore que pour le matériel il y art à dépenser vingt autres mille francs de frais généraux, de sorte que les frais Selevent a rayiron 50,000 fr. - Ces 50,000 fr. de brais généraux répartis sur 100,000 pièces d'étoffe donneut 0.50 rentimes de frais généraix pour chaque price, et c'est la somme qui doit être ajoutile au prix de revient de charante de ces cent mille pièces.

Il faut donc retrouver, sous peine de perte, dans le per de vente 500 fr. 50 cent. Yous comprenez, par ret exemple, que plus les frais généraux se répartissent sur un grand nombre de produits et moins est lorte la part qui incombe à charun d'eux. Si au lieu de 100,000 pières d'étoffe on n'en produisait que 50,000, les fenis généraux seraient à neu près les mêmes, et chaque nièce serait chargée de 1 franç au lien de 50 centimes

Cette question des frais généraux est tellement importante qu'on a vu des industriels continuer à fabriquer avec perte, plutôt que d'arrêter leur faloriestion. Yous allez voir qu'on peut, en effet, être intéressé à faire ainsi.

Parmi les frais généraux il en est que vous pouvez arrêter; de ce nombre sont les fruis de personnel, qu'il est facile de supprimer par le renvoi des surveillants et contre-maîtres, et les dépenses de matériel en charlion on éclairage. Mais il est une partie du capital qui est trop engagée dans l'entreprise pour lui donner une autre destination. Oue deviendra la machine à vapeur et toute son installation, que deviendront les métiers, que deviendra l'approvisionnement general? Si on vendait tous ces objets, la perte serait grande, sans compter que l'industrie serait supnrimér sans retour et que les rapports avec la chientèle seraient romuns. Il faut donc travailler à perte, interrompre la fabrication ou vendre le fonds. La vente est le parti des fabricants découragés jusqu'an disespoir. Si la fabrication est interrompue, le fabricant fait une perte inévitable qui consiste dans l'intérét de sou capital engagé. Je suppose que dans notre espèce ce capital soit de 100,000 francs, la perte résultant de l'interruption sera de cinq mille franes par an. Or, il nourrait se faire qu'en continuant, la balance entre les dépenses et le produit ne fût exprimée que par une perte de 2,500 fr. Ainsi, tout en perdant par au nue certaine somme, le fabricant est intéressé à continuer sa fabrication, afin d'éviter la perte certaine et plus considérable de l'intérêt du capital engagé.

An point de vue de la répartition des frais génécue, il est écident que la grande dinstrie précesu un gend avantage sur la petite. Le prix de revient est plus petit dus la prentière et, par consequent, elle peut donner à meilleur marché que la seconde. Cest pour cola que dans les pays de petit industrie ou est si effrayé de la concurrence des tissus anglais; cer les tisses anglais sont fibriépes par la grande industrie; a vue des capitaux puissants et des frais généraux répartis sur une grande masse de produient.

An mostre point de vue, la grande industrie n'est pos seclement plus avustageuse mois indispensable. Elle scule pent utiliser les machines nouvelles, les grandes machines de moines, parce que leur acquisition et leur établissement veulent des dépenses qui ne sous accessibles qu'i de grande capitant. D'alliures à grande industrie est seule capuble de soutenir la concurrence contre l'industrie acquise, et nous sonnusforcés d'imiler not voisins, si nous veulous rivalier avec unit des conditions récules.

La grande industrio a cependant des inconvenients, & visus de vous as igualer un los reque je vous ai matri qu'un fabricant pouvai flathement être condemné à continuer sa fabrication, afin de perdre moins qu'il ne perdirai pur l'interruption de sa fabrication. Dans la petite industre le capital est si peu de chose que l'interruption a les ansa beaucoup de difficulté. Une natre part, il y a des produits qui exigent un soin particulier et un travail manuel trè-prefectionné, Peur ceux-là la grande industria viest guère particulable; de moins elle peut beaucoup de se savanages parce qu'elle ne peut pas appliquer à ces travaux les machines et autres grands movens d'action industriels.

Un autre inconvérient de la grande industrie, c'est qu'elle suppose tonjours un arané i recé-cienta. Si est débunché se ferment, le désatre est grand; le nombre des reidentes d'appliquées set considérable et il operar coup sur coup sur coup un énorme déperdition de forces. La position de la contra plan dissolution, les désatres sont plus restreuts et ne se produisent que partiellement, sur lu point déburaité. Ces souffences naties partiellement, sur lu point déburaité. Ces souffences naties genet que de petits patrons qui trouvent à rentrer dans la confidênce de sources souf plus des petits patrons qui trouvent à rentrer dans la confidênce de sources souliers de sources dans la confidênce de sources souliers de sources dans la confidênce de sources souliers.

Dans la grande industrie, la surveillance doit, on grande partie, être confice à des surveillants et contre-maîtres qui a'ont qu'un indrêtt indirect à bien ceu plir leur fonction. An contraire, dans la petie industrie, le petit patron contrôle lui-même et il y apporte naturellement la vigilance qu'excite l'indérèt personnel.

Si maintenant nous nous rilevons au-desam, de l'intérêté écononique, pour considére le point de vas entre de cononique, pour considére le point de vas entre la grande industrie nous paraîtra charges d'un grand vice. Ace elle, l'ouveir quitte son donicile en se levant, et vii à la manufacture jusqu'au soir. Comme le méange est papure et gue la frame est oblighé de travailler, elle quitte aussi la maison pour gagent un pour d'argent de son cété. Si'l y a des vufauts, ou les confie à quelque établissement coêt pour les recevers. Pendant la journels totale cette finaulle est dispersée; elle se réunit dés que la unit auriet, Que trouve l'entre un autre l'arche harssée les latique A-1-il des distractions, quelque soulagement à ses amertumes de la journée? Non : le fover est froid et sa ferume, aussi fatiguée que lui, est maussade. Ces deux êtres se retrouvent tristes et incapables d'apporter un neu de joie dans la maison. Les enfants sont dans un coin, imitant la tristesse de leurs parents; car l'enfant est porté à l'imitation de la douleur tout autaut qu'à celle du plaisir. On allume à la liste un pende feu pour préparer le repas et, après avoir mangé des aliments mal cuits, on demande au sommeil de réparer des forces que le souper n'a pas renouvelées. L'espoir est bauni de cet intérieur, ear, le lendemain et les jours suivants, chacun reconnueucéra rette sombre existence. Dans la petite industrie, au contraire, la famille est réunie, chaeun travaille de sou côté et le suin des enfants sert d'entr'acte poudant les moments de repres.

Le mal est ocetain, at vous voyes que, saus chercher la rendre le tablicat rops southre, je uit 'inter caché de la vévid. Est-eu une raison pour condamare la grande auméteure et pour en deiserre la suppression? You, massieurs; la grande industrie est une des m'estable duc et leurge, et li sernit puéril de condamare et qui aura lien matgré nous, Mais if faut aquoi prendre des précautios qui adoucteure la position nœuele de Pouvrier des manufactures. Les dibiéants its d'utiliones out admiriblement compris cotte n'essablé quand lis sat institué Pouvre des cités ouvrieres. Un restaurant, établi au centre des cités, livre des profins à pari, vichtit; jonque l'ouvrier entre le soir il trouve une bouge contribres, bein orécarées et ainsi si voiétie.

en regui déjà na grand soulagement. Ces la mesieurs, ce qu'il fini initer autaut que possible. Si la grande industrie, qui est bonne en soi, présente de maus sis colès, il ne faut pas la condamner, mais employer les moques qui pourceut en dintimere les inconvenients. Autrement qu'est-se qui resteruit debout Le mai et le bien es out-lis pas mellés dans les chaes de ce monde !— La prévoyance lumaine doit di-mainer la souffrance et il n'y aurit ni justice, in pracieuce, à détruire le bien et le mai lout à la fois, sous précette d'empetée un abus.

## HUITIÈME LECON

Répone à quelques abservatures sur le plan du esurs — Datritation de la racherse entre les farteurs — Recreu beut. — Recreu net — Rev au dispositée — Reció fonciere, salarnas et pedits — Recit fonciere — Les di Ruscin — Objections du MX Fréd Risant et Garrey.

26 december 1861

## MESSIEURS,

La división de mon cours a suggéré à un jenou Vlamand, qui se trouve dons mon addrier, quedques deservations arraquelles je vera répendre. A propos de la phrace que ja soucent répérée : la Verbanduage n'est par Pédifre, a il me fait remarquer que capendant Péchefandage doit ferr proprisitural à l'Pédation de la signar de la construction. Le sais parfaitement d'accord acce la ji cuto et que jai s'outhi titre ées qu'il si stiffi d'aroir un échafundage commode es solde; que la régularité impartique. Di partie que les Serbaines de lemands, (une joune controllècter s'est fieure l'esqu'il en le la jund s'écusient en d'éctive que d'invert desse que le la jund s'écusient en d'éctive que d'invert desse lier, et qu'ils attachent, selon moi, une importance exagérée à cette partie de leur œuvre. Le signataire de la lettre trouve aussi que j'ai tort de faire deux divisions pour la répartition et la circulation des richesses, soutenant que c'est le même phénomène économique. Je crois avoir rependu d'avance à cette observation. La réngrition suppose uniquement la division du produit, entre les trois facteurs, dans un fait isolé de production. La circulation, au contraire, met en rapport les différents producteurs et procure l'échange des richesses. Il m'a semblé qu'entre les deux faits, il y avait des différences incontestables qui méritaient une separation, et c'est pour cela que i'ai fait deux divisions. On pourrait d'ailleurs tout concilier (car pul n'est plus accommodant que moi en matière de elassifications) en disant que la deuxième partie de l'économie politique s'occupe de la distribution des richesses, et se subdivise en deux narties: 1º la répartition de la rieliesse entre les trois facteurs associés mur la production, et 2º la circulation des produits. Nous allons aujourd'hui aborder l'étude de cette partie, qui forme la deuxième division du plan que je vons ai exposé.

Vous avez su que toute opération faite en rue de la production, lorsqu'elle est dans des conditions normales, donne un excellant de production sur les dépenses, succhant qu'on appelle le produit net par opposition au produit fant. le dernier est la totalité de la production sans défaleation des dépenses, Une division analogue distingue le resemu fart et le recenu tent. Oucli-différence y a-t-il entre le produit et le revenu tent.

premier s'entend d'une opération déterminée tandis que le second suppose la permanence et la périodicité La même personne dira : « Cette opération m'a produit tant, » et si elle veut parler de ses ressources régulières : « J'ai tant de revenu par an. »

Ce qui est pour l'un revenu ou produit est dépense nour l'autre et réciproquement. Ainsi, dans l'association des trois facteurs de la production, le capitaliste ou fermier paye au propriétaire un fermage et des salaires aux ouvriers. Le fermage et les salaires sont des dépenses pour l'entrepreneur, tandis que les ouvriers et les propriétaires y trouvent leur actif. Comme le revenu social se compose de tous les revenus qui sont percus par les membres de la société, quelques écrivains en ont conelu que, pour la société, il y a une parfaite équation entre le brut et le net. Assurément l'économie publique d'une société diffère de l'économie privée, et les nations sont de grands organismes qui ont leurs lois particulières. Cependant 10 crois que la distinction s'applique tout aussi bien aux sociétés qu'aux individus. Chaque année, l'ensemble de la production sociale ne s'opère qu'avec des valeurs qui sont consommées et des capitaux qui s'usent, ce qui constitue une destruction partielle : le produit doit donc eu partie, être consacré à la réparation des richesses détruites soit pour semences, soit pour usure de capitaux. Il n'y a de produit net social qu'autant que cette défalcation a été faite.

Le produit général est consacré d'abord à faire vivre les membres de la société et à réparer les richesses, détruites soit par le temps soit par la fabrication. Ce qui reste peut être employé soit à la satisfaction de plaisirs plus élevés, soit à la formation de capitaux par l'application des valeurs épargnées à de nouvelles entreprises. Cette portion de la richesse annuelle est appelée par quelques écrivains le revenu disponible. C'est celui qui pousse la civilisation en avant, et qui contribue non-seulement à l'augmentation des richesses, mais aussi à l'élévation du niveau intellectuel. La richesse annuelle ne dépassant pas ce qu'il faut pour vivre, l'état moral du pays ressemblerait à celui des individus qui joignent péniblement les deux bouts, qui vivent avec une pareimonie étroite (loughle assurément, puisqu'elle est nécessaire) et dont les actions manquent ordinairement de grandeur et souvent de générosité. On pourrait dire de ces nations ec qu'on dit des personnedont les ressources ne dépassent pas les besoins : « Ce serait un peuple près de ses pièces, »

Puisque la production implique mécessairement la coopération du trois factuers, il en risulte que chanum de ces élements doit avoir se part dans le produit. La part du propriétire qui fucurii les agents natures, fordinairement la terrej s'appelle la rente; celle des garrieres, staliare, et celle du capitalise, profit. Nous allons commences aujourd'hui l'étade de la rente, étude importante que je recommende à totte voire stateution; car elle renferme en soi le grand et renferme the problème de d'ortic de propriéti. Il ne s'agit pas-iri d'une question pursenne théorique, paisqu'an université de junt 1848 en problème a été disenté sur les barriendes. Mis comme les idées justes ont un grand pouvrie puis la partie d'une problème a été disenté sur les barriendes. Mis comme les idées justes ont un grand pouvrie pour la pacification des esprits, s'autions les vieres parties.



gines de la question avec la calme impassibilité qui convient à la science.

Le propriétaire qui touche un fermage, pour la location de sa terre, distingue rarement les éléments qui ontront dans ce revenu. D'une manière concrète et en bloc, il considère son fermage comme étant le prix de cet instrument de production qui consiste dans le sol cullivable. Les jurisconsultes ne poussent pas l'analyse plus loin, et il faut convenir qu'au point de vue du droit positif, la décomposition de l'idée n'a pas besoin ll'être conduite au delà. Mais pour l'économiste et le philosophe cela ne suffit point. Il y a longterars que la terre est entivée et qu'elle reçoit l'application de rapitaux de production. Le fermage est-il la rémunération des capitaux incorporés au sol ou celle de la fertilité naturelle? - A mon sens, le prix de localion contient les deux éléments; une partie correspond aux capitaux engagés nour amener le sol à l'état de collure où il se trouve, et l'autre à la fertilité naturelle de la terre. Cette proposition a des adversaires, et it fant avant tout que je vous fasse connaître la controverse. Pour que nous puissions faire notre choix en connaissance de eause, j'exposersii les deux doctrines en les opposant l'une à l'autre.

hes évouonistes anglais, West, Anderson et Ricardo, out analysé la théoric de la rente foncière avec une profondeur que jusqu'à eux pas un économiste à avait atteinte. Anderson et West out les premiers tromé la lie; mais Ricardo y autantés ou nous parce qu'il l'a fornulée et exposée plus compétement que ses devanciers son l'accident de l'accident

Pour l'exposition de sa théorie, Bicardo suppose qu'une colonie vient s'établir dans une contrée inoccupée où la terre se livrera, pendant longtemps du moins, en quantité indéfinie à ceux qui voudront la travailler. Pas plus que l'eau et l'air, la jouissance de la terre ne donnera licu a une rente. Le loyer, s'il y a quelque cas de fermage, ne sera que la rémunér: tion des capitaux incorporés au sol par le propriétaire qui donne à ferme. Pas une partie du prix payé par le fermier ne correspondra à la fertilité naturelle du sol. par la raison qu'on ne paye pas ec qu'on pent se procurer pour rien. Celui qui loue dans ces conditions donne une somme annuelle pour éviter le dépense qu'il scrait obligé de faire, s'il voulait amener une égale quantité de terre de même qualité au degré de culture qu'atteint la propriété affermée. Mais la population de la colonie ne tarde pas à augmenter, et le produit des meilleureterres devient insuffisant pour nourrir les habitants. On attaque alors les terres de deuxième qualité; ceilesci deviennent à leur tour insuffisantes, et il faut cultiver les terres de troisième ou quatrieine qualité. A mesure qu'on descend les degrés de fertilité, le produit diminue proportionnellement aux capitanx et aux efforts employés. Pour un même capital et un même travail, la terre de quatrième qualité produira dix hectolitres de blé par l'ectare tandis que la terre de première qualité en rapportera trente. - La l'ertilité naturelle, les qualités du sol sont donc représentées par 20 hectohtres ou deux tiers; ear, nous avons suppose que le capital et le travail sont identiques. - Or, que le blé vienne des terres de mustrième ou des terres de cin-

quième qualité, son prix sera uniforme puisqu'il sera déterminé par la relation de l'offre et de la demande. L'origine importe pen à l'arbetour, qui examine ce qu'est le produit et non d'où il vient. Mettez le blé à 20 francs l'hectolitre, le produit brut des terres de quatrieme qualité sera de 200 francs et le produit net (en évaluant les dépenses à mortié) de 100 francs, tandis que le produit net de l'hectare dans les terres de oremière qualité sera de 600 francs, et que le produit net (la dépense étant toujours de 100 francs) atteindra 500 francs. - On pout done dire que sur 600 francs, 400 francs sout le résultat de la l'ertilité native, qu'ils tiennent, pour employer l'expression de Ricardo, aux qualités primitives et impérissables du sol. Cette portion du fermage est ce qui constitue la rente foncière : elle résulte de la différence entre le produit des meillrures terres et celui des plus mauvaises.

A quel mourent s'arréene la citture des terres de qualità infrireure l'hecque le produit cesser de rémonères le capital et le travail. Le cultivateur ne fusion juis se frais cesser de cultive; pour travaillée deterres infrireures, il n'est pas nivessaire qu'elles dounent une roste, de liberale piates, ain de completer se loi, que les chaups de dernière qualità ne doument pacité ressis. Leur fermage ne reprévente door que l'inflirèt des capitans employés à les mettre es culture. A
measure que des terrains de qualité monitée sont est treit de 
measure que des terrains de qualitée monitée sont est treit de 
produitée, la hausse de la reque a lieu pour cour des classes 
supérieures, et c'effe est feit naturel parce que le 
noise en culture, en s'étendant, pouve que le besoin 
tal bié est plus garant le prix ées évels pravaite de 
talé vest plus garant le prix ées évels pravaite de l'augmentation de la demande, et le produit des terres de première qualité restant le même en quantité, il doit y avoir augmentation du revenu foncier, par suite de l'élévation des prix.

Si vons voulez vons faire une idée bien nette de la théorie de Ricardo sur la rente, voici à quelles propositions elle pent se réduire.

l' Lorsque la terre de première qualité s'offre en quantité illimitée, il n'y a pas de rente, et le fernage n'est que la rémunération des capitaux employés à la mettre en culture:

2º A mesure que la population augmente, la culture attaque des terres de qualité moindre :

3º Cette progression descendante continue jusqu'à ce que la torre ne donne plus la rémunération des dépenses;

4º Les terres de dernière qualité ne donnent pas de rente et leur produit sert uniquement à couvrir les frais; 5º Les produits se vendent au même prix, quelle que

3º Les produits se vendent au meme prix, quelle que soit leur origine; 8º Pour la même quantité de travail et le même capital, les terres de première qualité produisent plus

que les terres de dernière ou seulement de qualité inférieure; de cette différence vient la rente foncière. 7º Une partie du fermage correspond aux qualités

7\* Une partie du fermage correspond aux qualit naturelles et impérissables du sol;

8° Ricardo appelle rente la portion de revenu qui provient de la fertilité naturelle du terrain. Les socialistes s'étaient emparés de la loi de Ricardo

Les socialistes s'étaient emparés de la loi de Ricardo au profit de leurs systèmes. Puisque la fertilité naturolle du sol donne un revenu, une rente qui n'est pas la némanération du travail, ils demandalent de quel device caracturge profeté à quedevessus, au lieu de resuire à la communauté 3 le c'est une Blérnité de la nature, elle devrait, dissiontals, appareturir à tous et on it qualques-turs. Lorspire il 1818 ces idées farent ciusies en plein soleil, les défenseurs de la propriété current oir un danger dans la birèrire de Rienale de, croyant mieux défendre la propriété, là mièrent la rente fencière. Cett e que fit F. Basili dans plavients nouvrages à particulièrement dans ses Harmonies économiques. En Amérique un économis élette de la rente foncière.— Locke a vait, avant eux, affirme la mêtre proposition, en partant du caractère illimité de la terre, aville ou mercai les la terre, aville de la terre, aville en la trait.

On al short contesté à l'acardo l'ordre historique dicultures. M. Gora spécialment et et difrorde de demotrer qu'au lieu de procider des melliteures terres susples mauraises, les cultures anà i commence par les terres les plus lègères et fin par les terres les plus fattes. Cela ec cospoil, ajoute M. Carey, puisses les terres lègères qui sont situées sur les hantieurs sont plus accessiblesan travail, mome espocées ani rimolaties que les terres des vallées, enfin plus ainées à défendre contre les incravisors des caments. Deur les terres des vallées, el flus tampitore des capitaux puissants et les comportirs, pour ainsi dires, sur les natures inchessents. Il est donte tout simple que la culture marche des terres logères et voins fertiles aux terres fattes et plus females; l'échoi sonis fertiles aux terres fattes et plus females; l'échoi

Le Possé, le Présent et l'Aproir. .... Principes de la seigne surpris

de l'histoire démontre que les choses ne se sont par passées autrement, et M. Garey cite à l'appui des faittrés-nombreux, particulièrement des faits qui ont été observés dans les États de l'Amérique,

Examinant ensuite le fond, Fr. Bastiat et Carey soutiennest que le fermage, tout entier, correspond aux capitaux employes pour la mise en culture, et que pala plus petite partie n'est une cente inhèrente aux qualités du sol, Calculez, disent-ils, ce qu'il a faffu employer de travail et de capital pour amener une terre quelconque à l'état actuel de culture, et certainement cette somme de valeurs incornorces au sol depassera la valeur vénale. Qu'on prenne une terre de 4.000 francs l'hectare (ce qui est un prix élevé); y a-t-il un bectare valant cette somme sur lequel on n'ait, depuis le commencement des cultures, dépensé une somme supérieure peutêtre, mais au moins égale? - Douc tout le fermage n'est que le revenu des capitaux et il n'y en a pas d'assez életé pour payer, à 5 pour 100, l'intérêt des dépenses bites pour mettre la terre en culture. La Création fournit des forces utiles qui sont gratuites, et le travail s'en empare pour faire des vibours; mais la valeur est le résultat du travail humain. non celui de la libéralité de la nature. Bastiat et Carey. comme Locke, affirment que jusqu'à présent la terre s'est livrée en quantité indéfinie et que le sol n'a pasmanqué aux travailleurs. Des terres fertiles de première nature, en grande quantité, attendent le see de la charrue, A la vérité ces terres sont éloignées, loin de tout centre social, loin des débouchés commerciaux ; il n'en est pas moins vrai qu'il y a des terres fertiles, des instrument naturels pour coux qui se plaignent de n'en pes avoir, Donat na agglunérations sociales et aux dilouechés, ce sont des faits qui ne tiennent pas à la asture mais à l'action de l'homme. Si des marchés sont ouverts, à des sociétés se sont formés, e'est l'homme qui les a créés. De la société chacun a livir plus on moins d'astatiges, suivant son aplated personnelle; mass il n', a là rien qui tienne à la fertilité naturelle du sol.

Vous aperavec déjà le conclusion que Locke, Bastin de Carey pouncient tiere de ces prémisses en fave du froit de propriété. Paisque la propriété n'a de valeur que par le travail de Homme et des éréconstances qui circument à l'action sociale, on arrive de ce résultat que les propriétaires u'ont tsurpé ancune libéralité naturelle, et que la commanuté n'a rien à revendique de la commanuté n'a rien à revendique de la commanuté n'a rien à revendique.

Enfau une dernière objection est tiréé dece que, sedon ficardo, il y acis terres qui ne donnent aucune rente. Or, dirent les adversaires, il n'y a pas de terre si musssie qu'elles osti qui ne donne une rente, no service que les location pour le pâturage à très-has prix. Vous dece comprender, sans qu'il y al hosoin d'explicit, que cette dernière objection est clerée par des adversaires animée d'un autre cepti une Bestiet et General.

L'ai exposé les deux opinions avec impartialité, et je usos dire quel et le système auquel je me suis arrêté après y avoir mérrement refléchi; cur, en pensant aux conséquences qu'on a voulu fiire découler de cette théorie, j'ai di peer longtemps, puls longtemps qu'en aucune circonstance, la loi et les objections le creis que la théorie de Bicarde est, pour la partie principale, exacte, et je vais, pendant les quelques minutes qui me restent, la défendre contre les objections que je viens d'exposer. — Je vous montrerat, dans la leçon prochaine, que cette théorie ne met pas en péril le droit de avorriété.

Il se peut que l'ordre des cultures n'ait pas toujours invariablement procédé des terres les plus fertiles aux terres les moins fécondes. Le basard a joué quelquefois un rôle important dans les établissements de différents peuples. Souvent les migrations ont été déterminées par des causes autres que l'avantage des terres fertiles. If est arricé aussi que les peuples se sont arrêtés, sur un sol de qualité médiocre, pour jouir soit d'un beau site, soit d'une rivière qui fournissait gratuitement des forces motrices. - Mais, en faisant la part des irrégularités procesant de circunstances fortuites, il est naturel que la culture ait commencé nar les terres les meilleures, et fini par les plus mauvaises. Ce qui prouve qu'il en a été ainsi c'est que les terres qui, aujourd'hui, restent incultes sont d'une mauvaise qualité. Il est vrai qu'ou a fini par les terres des vallées qui exigenient la plus forte action des capitaux. Mais les qualités primitives de ces terres étaient loin d'être égales aux qualités naturelles des terres plus fégères. Ce n'est qu'à force de travail et de capitaux qu'on les a domptées : leurs qualités naturelles primitives étaient donc inférieures et Ricardo a pu établir sa loi, sans être arrété par l'exemple de ces terres fortes et résistantes.

Pailleurs, l'ordre importe peu à la vérité de la loi cu elle-même. Quand même la culture n'aurait pas prorélé des meilleures terres aux ollus mauvaises, il n'eu sevait pas moias vari de dire que la reute foncières voia de l'inégalité les terres au point de vue de la ferifité. Suppose des terres qui soient stutés dans les mêmes conditions, appris des mêmes débonchés, Il est de vident que, toutes clores égales d'ailleurs, l'une donnera Il, l'entre 20 et l'autre 50. Din-é-on qu'en ce cas, il n'y a pas une reute provenant des qualités naturelles du aille de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'en

Bastiat et Carevilisent ou'il y a des terres ailleurs et que ceux qui ne possèdent pas en trouveront des quantités illimitées en Amérique. Cela est vrai ; mais les ryantages résultant de l'établissement social sur un noint donné sont-ils entièrement le fait de l'homme ! Viennent-ils surtout de l'individu? Si la peuplade s'est arrêtée ici plutôt que là, est-ce un pur caprice? Nat-elle pas été déterminée par tel avantage naturel, nar la tertilité da sol ou par la proximité d'un grand fleuve? L'établissement social suppose le concours de tous, et nul n'a le droit de dire qu'il y a contribué idus que les autres. - Je conclus de ce qui précède que la fertilité relative des terres est l'origine de la rente, et que la técondité qui vient de l'importance et du voisinage des débouchés ne saurait être une objection; car, deux terres situres à une distance égale du même marché, ne différent que par leurs qualités naturelles, c'est àdire par la rente fonciere.

Il est vrai que, pour amener les terres à l'état de culture au elles sont, il a falla dépenser du travail et du capital dont la somme vant plus que la terre elle-même. Mais ce travail a éti rémunéré par le produit annuel et, quant aux capitanx, ils ont été reconstitués physicurs fois par la part de produit afférente à la reronstitution et à l'usure des capitaux fixes,

de conviens que la plus maigre terre doane un ferinage et que la théorie de Ricardo semble, sur ce point, être contraire aux faits, Mais efte paraîtra vraie si on vent bien considèrer que les fermiers louent en même temps des terres bounes et annavaises, qu'ils cultième l'ensemble et que, parmi les deraieres, îl y en a qui ne rapportent que les frais et dont on ne pomrait pes tirer un prix de buil, si elles faisseit sololes.

un priva en uni, si entre scuttert isotores.

Ainsi me parati justifice la célèbre théorie du revenu
foncier; dans la leçon prochaîne, après vous avoir fuit
l'historique de la rente, je vous démontrerai que la
loi de Ricardo n'est pas incongiliable avec le droit de
propriété, quoi qu'aient dit les socialistes, quoi qu'aient ju
u craindre E Sastiat et Carv.

## NEUVIÈME LECON

informé de la leçue proclémente. — Définies de la lar de Risciniq — Répuise sont objection de WI F. P. Bratta C. et very — De quèques objections à l'indre bastréque des celtiers — De la reute fourière en Praine et en dejèterer — Le Brain et Bracte de noughable sue le deut de pequiville — Démonstration de la propriété — Parter majative. — Estamostration de la propriété — Parter majative. — Estamostration de la propriété paris, i Parter majative. — Estamostration de la propriété paris, i Parter majative. — Estamostration de la procession de la propriété de la procession de la

Vendreils, 38 dicembre 1864,

## MESSIELDS.

Vous comaisses le dédat qui vest élecé sur la reuie de la terre outre, d'un côté, fincuel et le plus grand nombre des économistes (la plupart out suivi son système, et d'un autre coié, MM, Carey et Feéd, Bustil, D'après les premiers, la fertilité de la terre produit une reate à côtin qui possèle, et crite rente consiste dans la différence de férrange criter les meilleurss terres et les plus manusies. D'après les outres, an contrière, tout le ferrange vient du capital et lu travail; les qualifies primitéres de vol air y est open rien puisque qui quatre la contribute de l'après de pour rien puisque faits par la chief sur le même so, do arriverel d'un sessone sette de la contribute de l'après que les possesseurs successifs out faits sur le même so, ou arriverel d'une sonne serie.

périeure à la valeur vénale actuelle de la terre. Si le fermage ne représente pas l'intérêt à 5 pour 100 de la somme des travaux et capitaux incorporés à la terre. MM. Bastiat et Carev se creient autorisés à conclure que la fertilité naturelle du sol n'entre pour rien dans le fermage. Après mûr examen, je me suis prononcé pour le système de Ricardo soit au point de vue historique, soit au point de vue théorique. Historiquement, je crois qu'en général la culture à commence par les meilleures terres, et que, peu à peu, elle s'est portée sur les terres de qualité moindre. Il ne m'en a cenendant pas coûté de reconnaître que cet ordre, quoique trèsnaturel, avait été parfois interverti parce que les peuplades avaient arrêté leur marche soit à cause de la beauté du site, soit à cause de voisinage d'un fleuve, Ce qui prouve que le défrichement a procédé de cette manière, c'est que nos landes, nos bruvères on antres terres incultes ont peu de qualités fécondes, et que le travail s'est arrêté désesnéré devant elles. Théoriquement, ie suis convaince que le fermage ne correspond que partiellement aux capitaux engagés dans le sol. J'en ai donné pour raison que l'addition des travaux et capitaux accumulés par les générations n'était ou un faux calcul; car, ces efforts personnels avaient trouvé leur récompense dans le produit annuel, et, quant aux capitaux, ils ont été reconstitués par la portion de revenu que, chaque année, l'agriculteur intelligent met en réserve pour représenter l'usure de son capital Il faut d'ailleurs, pour examiner si la rente correspond à la fertilité du sol, supposer que les terres sont dans les mêmes conditions de position et de débouchés. 1 la

vérité, ces conditions sont des faits qui viennent de l'homme et non de la nature, de la sociélé et non de la Providence. Mais ils sont plutôl l'œuvre de tons, et chacun y contribue pour une part égale; ils ne suffisent donc pas pour nier l'evistence d'un revenut inhérent à la terre et à la collection sociale.

De sa, loi, ficiardo fire cotte conséquence, qui meparati varia, que le prit du bli ne viut pas de Pédation du loper de la terre, mais, su contraire, que la cotta de se el elevéa parce que le blé est cher. Alors même que us superimentil la rente das propriétuires, le bli n' en serat tin julus ni moise che puisque les conditions de l'offrer et de la denanda-seracient les mêmes. A qui la suppression profiterait-elle? Aux farmiers et non sus consommatient.

Je reconnais d'aitleurs que, dans la décomposition de la somme payée par le fermier au propriétaire, il serait difficile de dire exactement ce qui correspond à la fertilité naturelle du sol et ce qui est la rémunération des capitaux engagés dans la mise en culture. Le dénart sera souvent difficile à faire, quoiqu'il ne soit pas impossible d'indiquer à cet effet une vérité approximative. Supposez que dans un pays l'hectare de terre de dernière qualité se louc 25 francs par au; celle de quatrième qualité, 55 francs; celle de troisième qualité, 50 francs; celle de deuxième qualité, 75 francs et celle de première qualité, 110 francs. - Il est difficile de dire quelle rente donne la terre de dernière qualité et, d'après flicardo, elle n'en rapporte nas ordinairement : car. la culture s'arrête là où le produit n'ésale pas les dépen-- de sorte que la somme passe nour une terre de

dernière qualité rest que la rémunération des equitaux. Mais sous pauxes affirmen, rest la presque cortinule de dire la vérié affranchée des chances d'errours, que la streue de partieure qualité produit une route de 10 férances celle de troisième une reute de 25 frances, celle de troisième une reute de 25 frances celle de devisième une reute de 45 frances de celle de devisième une reute de 45 frances, Au lieu de prendre une reute de 85 frances, Au lieu de prendre des chiffers hypothégiques, il vau miers comparer les fermages des différentes contrées, en Augsteure et en France, En Angeleure, la moyenue péderale du fermage est de 40 france par lectaire; units cette moyenne me lounne pas une dide des nombreuses et importantes qui se rencontrent dans ce pays, Voici les chiffers commarés.

| Angleterre                 |  | fr. | 60   |
|----------------------------|--|-----|------|
| Écosse et Pays de Galles.  |  |     | 50   |
| Haute Écosse,              |  |     | 2 40 |
| Trois quarts de l'Irlande. |  |     | 40   |
| North and to Distant.      |  |     | 1.55 |

En France, les proportions sont à peu près les mèmes :

| Département du Nord. ,          | fr.  | 100   |
|---------------------------------|------|-------|
| Départements voisins du précède | ent. | 80    |
| Beance                          | 60   | 10.56 |
| Lozère, Hantes et Basses-Alpes  |      | - 16  |
| Corse.                          |      | - 1   |

La rente est donc représentée par la différence entre le fermage de la plus mauvaise terre et celui des terres de qualité supérieure. Il se peut que la rente

ÉCOS, POL - L

ŧ٥

soit, en réalité, plus élevée et c'est ce qui arriverait si la terre de dernière quaîté donnait ellemême une rente; mais en peut dire qu'elle est au moins égale à cette différence.

Je reconnais que la rente est très-basse ou presque nulle à l'origine des sociétés et dans les périodes de moyen âge; qu'elle grandit avec la civilisation sous l'influence des causes multiples, et paraît être le résultat de la civilisation plutôt que la rémunération des qualités naturelles du sol. Qu'était, en effet, la rente chez nous pendant le moven âge? Presque rien; elle ressemblait plutôt à un droit honorifique qu'à un loyer réel. L'ascension des fermages s'est produite sons l'action de causes diverses. Premièrement, la valeur de l'argent a baissé par rapport aux denrées, de sorte que la rente a été exprimée par des chiffres plus élevés. Benyièmement, la population a augmenté et avec elle la demande des subsistances, ce uni a produit naturellement la hausse du revenu foucier par suite de l'augmentation du prix des denrées Troisièmement, les voies de communication se sont ouvertes el ont procuré de nouveaux déhouchés à la production agricole. Les denrees, n'étant plus retenues sur place, se sont micux vendues, et le fermage a haussé par suite de l'augmentation du prix du blé,

Les différences du revenu foncier tiennent, paur la plus grande partie, aux qualités naturelles du sol, Vainement dirait-on qu'elles doivent être attribuées principalement à l'énergie et à la somme des capitaus employés sur le fond. En admettant que cette proposition soit exacte, je demande pourque les expitaus ré-

cherchent les terres naturellement fertiles, quoique, plus résistantes; pourqui, ai lieu de combattre les difficultés de la nature dans les has-fonds où la terre est plus forte, mais exige des avances plus consiélrables pour frais de mise en culture, les capitaux en continuent pas à rechercher les terres légères des plateux édecs? Si les capitaux out employs en plus grande quantité sur les terres des vallées, c'est que la culture est aussi plus lagrement réunsécatrics et que les produits qu'elle donne amortissent plus vite les avances.

Tottes les sugmentations sont-elles dues à des faits sociaux qui n'ont aneune relation avec le fertilité naturelle de la terre? Admention que cels soit, il a'en sectiu pas moias voi que ces causes d'augmentation de la rente sont commence à lous les membres de la soiciée, et que tous contribuunt, il ne seruit pas plus équitable de donner aux uns l'avantage d'un fits social et commun que de loi attribuer le bienfisit de la fertilité au-turelle du sel. Sassit a ben faire; 3'fl desti injusée d'attribuer aux possesseurs le monopole d'une libéralité naturelle, il ne seruit pas plus équisible de leur donner le monopole d'un avantage créé par l'action collective de le moifié.

Le dois maintenant vous prouver que le droit de properiété n's pas besoin, pour être défendu, de cet arxiliaire compromettant, et que cette notion fondamentale de notre ordre social, après comme avant assistat, s'apapure sur les meilleures raisons. Elle a trouvé des défenseurs qui l'ont mal servic et, comme jéms à ne l'apapures que un des principes rigoureusement exacts, je commencerai par l'examem entique des systèmes qui ont tora è la touré à proposès. Mais il faut avant tout bien poses le problème et dire quel est le but. Il «signé d'exclipeur et de lègitimen i la proprièté permanente, inépale, indéfinne et renamitielle par la robust du proprièteure. Si nous h'arrivions pas à justifier le devil pour chaem de s'enrichir indificianent, ansa sutre limit que sa vidonité vereçait conformèment à la loi, nous n'autrious pas dound du devid de proprièté une défonnairein suffissante, puisque nous n'autrious pos prouvé la propriét telle qu'elle est autentilement constitué. Maintenant que vous commisser le luit, elerchons la vuie qui nous y combriés.

Cicéron compare la terre à un vaste théâtre où la place doit apportenir au premier occupant. De ce que la place est limitée et qu'il n'y en a pas pour tout le monde, on ne peut pas conclure, dit il, que ceux qui l'occupent possèdent injustement. Car, les premiers occupants nourraient quereller, par les mêmes motifs, l'occupation de ceux qui les déponilleraient pour les remidacer. Sous la forme d'une comporaison Cicéron a reproduit l'idée que les jurisconsultes expriment en ces termes : Res cedit primo occupanti, et aussi sous cette forme brutale : possideo quia possideo. -- Nous n'obtenons pas, avec l'argument de Giecron, la propriété telle qu'elle existe, e'est-à-dire la propriété inégale, permanente et transmissible, Premièrement, pour prendre la comparaison de Ciceron, il est facile de rénondre que nul pe prend au théatre plus d'une place et que, d'après le droit naturel, il ne peut pas retenir

une place aux divers étages d'un théâtre, parce qu'il ne nourrait pas réellement en occuper plusiours. Sons doute, dans l'état actuel des choses, la même personne neut loner plusieurs places, par caprice et par abus de sa richesse, quoiqu'elle n'en nuisse occuper au'une. Mais cela n'est vrai qu'en supposant la propriété déjà organisce et n'est nas admissible à l'origine, c'est-àdire lorsque chacun ne peut se prévaloir que des droits du premier occupant. Après tout, l'occupation est un fait qui ne porte pas en lui-même sa justilication et qui ne neut se légitimer que par un principe supérieur. La possession n'est pas le fondement du droit mais la conséquence. En droit naturel et philosophique, je comprends qu'on dise : je possède en certu de tel droit : mais je ne comprendrais pas la locution inverse : le droit m'appartient en vertu de la possession. En d'autres termes, puisque je parle devant des juristes qui ont étudié le droit romain, je dirai que la raison naturelle exige qu'on démontre le jus possidendi et qu'il est impossible de s'arrêter au jus possessionis - Le domanderai d'ailloues d'où résultera une occupation suffisante nour constituer le droit? Fandra-t-il que l'occupant établisse entre la terre et lui un contact corporel? Mais alors il ne nourra pas nosséder la portion qui lui sera indispensable pour sa subsistance. Suffica-t-il, an contraire, ou'il plante quelques piquets qui enferment un vaste cercle, ou qu'il lance quelques flèches pour établir sa propriété aussi loin que s'étendront ces signes de sa possession? Cette occupation facile pourrait donner à un seul homme, qui n'aurait fait aucun travail. la détention exclusive de tout un royaume. Car, quelques jours bui sufficient un opour mêtre le signe de son passage sur une inames étendue. L'occupation est donc un fait assceptible de combreux degrés, et on ne pourrait qu'arbitrairait qu'ar

Il est vrai que les jurisconsultes ont ajouté la preseription à la possession et cherché à légitimer le fait primitif par la consecration du temps. Je me garderai bien de contester l'utilité de la prescription; je crois que le législateur a bien fait de l'admettre pour terminer les querelles et empêcher qu'on ne troublât des positions acquises. Mais il est évident que la prescription est une de ces institutions dérivées, secondaires, qui supposent une société déjà organisée sur la base de la propriété. Elle a été introduite utilitatis causa, et la raison naturelle ne la reconnait pas; car elle est répudiée par toute conscience timorée comme étant contraire à l'équité. Si la possession ne neut pas constituer le droit de propriété, je dis qu'il en est de même de la possession continuce nendant un certain temps. d'autant plus que la durée de ce temps ne peut qu'être fixée par la loi positive, c'est-à-dire arbitrairement. Il faudrait d'ailleurs invoquer la prescription contre ceux qui n'ont pas pu l'interrempre, c'est à dire contre les générations qui n'étaient pas nées et qui réclament aujourd'hui. Dira-t-on qu'elles ont été représentées par leurs auteurs? Mais on n'est pas représenté par son auteur pour les droits qui ne sont pas transmis. Or, les

générations actuelles réclament en vertu du droit de viere, qui est propre à chaeun, et auquel nul n'a le droit de renoncer pour autrui,

La plupart des philosophes ont demandé au travail le principe sans lequel la possession est impuissante à fonder le droit. Celui qui a mis la terre en culture, disent les partisans de ce système, a rendu un service éminent à la société et, par le mérite de son travail. il a acquis le droit de garder ce qu'il a cultivé. Remarquez, en effet, que le travail est une notion supérieure qui donne immédiatement à la possession un caractère précis. Il y a tant de degrès dans l'occupation que la possession, par elle senle, ne nous a pas paru avoir une qualité suffisamment déterminée pour engendrer le droit. Du moment qu'on ne peut possèder et occuper que pour travailler, il semble que nul ne possédera que dans la meaure de ce qui sera nécessaire à son activité, et, d'un autre côté, il faudra que la possession soit marquée assez profondément pour qu'aucune équivoque ne se produise. La notion de travail se rapproche bien davantage de la notion de justice, et cependant je suis persuadé que cette manière de justifier la propriété n'est pas entièrement satisfaisante.

D'abord, le travail suppose une apprehension, une prise de possession à laquelle on peut déjecter qu'elleest faite sans éroit. Preuez l'eurore à plus manquée ne coin de la personne du travailleur (une statto par exemple) et vous ôtes obligé, avant d'arriver na travail de Partise, de passer par l'occapation du blec de marbre; le marbre lai-même n'à pu être obteau qu'au moven d'une extención qui implime l'occapation de moven d'une extención qui implime l'occapation de moven d'une extención qui implime l'occapation de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de moven d'une extención qui implime l'occapation de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de propriet de l'apprendict de l'apprendict de propriet de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de prendict de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de l'apprendict de prendict de l'apprendict de prendict de l'apprendict de l' sol. Oue peut répondre le travailleur à ceux qui contestent la possession ? Il dira qu'il occupe parce qu'il a le droit de travailler, et que sans l'occupation le travail lui serait impossible. Yous le vovez: la possession n'a plus en elle-même sa justification et c'est du droit de travailler qu'elle recoit toute sa force; elle n'a plus de valeur propre comme fondement du droit de propriété; elle n'est plus que la condition nécessaire pour l'exercice du droit de travailler. - Yous vovez apparaître. sans que j'aje besoin de la montrer, l'objection qui s'élève contre ce système. Si le travail est le fondement de la propriété, la propriété ne devrait pas être un mononole, puisque le droit de travailler est universel et que c'est le premier moyen de vivre. Comment se fait-il que des générations nombreuses naissent dépouillées d'avance, et qu'au moment où elles arrivent, leur droit de travailler soit à la discrétion de ceux qui possèdent les instruments de travail? S'il est vrai que les terres aient été mises en culture par les possesseurs actuels ou par leurs auteurs, il est vraj aussi qu'ils ont été récompensés de leurs travaux et avances par la possession prolongée dont ils ont joui. De ce qu'ils ont cu l'avantage de jouir pendant longtemps on ne peut pas conclure qu'ils ont droit à jouir toujours ; car ce serait fonder le privilège sur le privilège et justifier une fawent par une autre faveur.

Un philosophe contemporain (M. V. Cousin) a développé une idée semblable à pou près en ces termes : « La liberté lumaine constitue la personne et toute la morale peut être mise dans cette formule : Étre libre, reste libre. C'est pour cela que la personne lumaine est une chose sainte et au'elle doit être respectée. Ce respect, elle a droit de l'obtenir non-seulement en ellemême, dans le sanctuaire psychologique, mais aussi dans ses manifestations extérieures. Or, la liberté humaine a besoin d'un théatre sur lequel elle se développe et elle marque la terre de son sceau. Violer la propriété ce serait porter atteinte à la personne elle-même par suite de la connexion qui rattache l'œuvre à celui qui l'a faite. Or, c'est l'homme qui fait la propriété, » La notion de la liberté humaine, j'en conviens, est plus élevée et plus compréhensive que cette du travail et, sous ce rapport, je crois que l'opinion dont je viens de présenter l'analyse constitue un véritable progrès dans la théorie du droit de propriété. En effet, celui qui invoque le droit de travailler rattache son droit au besoin de vivre, c'est-à-dire à la notion limitée des besoins matériels. Celui ou contraire qui s'appuie sur le besoin de développer sa liberté, sa personne, demande un essor plus étendu et un développement plus complet. Ce n'est pas seulement pour vivre qu'il réclame un theatre exterieur, mais pour y établir sa personne et la développer suivant sa nature, ses aptitudes, ses besoins matériels ou moraux. Amsi dans les inégalités sociales se reproduiront les inégalités naturelles, et la propriété sera plus ou moins étendue suivant la puissance des facultés.

Cependant il m'est impossible d'être satisfait de cette démonstration, quoique assurément elle soit sapérieure aux précédentes. Si ma personne doit être respectée en soi et dans ses manifestations extérieures, il en est de même de la nersonne du voisin et de toutes

celles qui constituent une société, Comment donc se fait-il que les instruments de liberté soient au nonvoir de quelques-nns et que le plus grand nombre ne puissent donner à leur nature qu'un développement insuffisant? L'égalité sort du raisonnement de M. Cousin. comme elle sortait du système qui fonde la propriété sur le travail. N'en nourvait-on pas conclure aussi que, si la richesse dépasse la mesure de ce qui est nécessaire au développement de celui qui s'enrichit, il n'y aura pas injustice à le dépouiller de l'excédant? Si ses enfants sont idiots, ne nouvra-t-on pas s'opposer à la transmission d'une fortune mal placée? La plupart de ceux qui s'enrichissent n'ont besoin que de peu nour eux-mêmes et, quand vient le moment du renos. ils ne savent pas jouir de ce qu'ils ont amassé; le travail leur a donné une telle discipline que, pendant leur retraite, ils travaillent à vide et s'occupent par la puissance de l'habitude, Contestera-t-on à ces personnes la propriété de ce qu'elles ont gagné, par la raison on elles n'en savent pas jonir ? Nullement: mais cela prouve que la propriété a une autre base que le droit de manifester sa personne et de déployer sa liberté.

Ainsi, de tous les systèmes qui ont été adoptés inquit perisent, aucun ne peut nous donner la propriété mégale, indéfinie, perpétuelle et transmissible. Le vice de tout ces raisonnemnest teun, solon moi, à ce qu'on a soit un ordre d'idées qui n'est gus le vértable. On a jusqu'à présent cherché à démontre que la propriété était juste et secondement qu'elle était nécessire. A mon ans., Il faudrit reureurse les cette proposi-

tion et suivre l'ordre suivant; la propriété est nécessaire et die est justs, au nécessité étant démontée. — Tout le changement que je propose de faire se rédait donc à une intervencion; à lue supperine acum terme de la question et tout consiste à nieux classer les idées. Quand je voeux naux démontrés que la proposité est indépensable, il me sern bien facile d'en démontrer la justice; car, si la propriété personnelle, inégale et trannuises ble est nécessaire, il sernit absurée et contradiction de récleme. Pécalifie par le propriété est propriété de récleme. Pécalifie personnelle, inégale et trannuises les est nécessaire, il sernit absurée et contradiction de récleme. Pécalifie personnelle, inégale et trannuise.

On me dira que je subordonne le droit à la nécessité et que le jour où la propriété cesserait d'être nécessaire la possession ne serait plus juste. Je réponds que depuis qu'il y a des sociétés la propriété individuelle, inégale et transmissible a été adontée comme nécessaire au progrès social et au bonheur commun; qu'on n'a pas encore trouvé un moyen de civilisation aussi puissant que ee principe et que, partout où il n'a pas été employé, la langueur s'est emparée des forces sociales. Je vous démontrerai l'inanité des moyens proposés pour remplacer ce vigoureux stimulant au travail. On n'a rien trouvé, on n'a rien proposé de meilleur. Si, par une inspiration nouvelle et peu probable, un réformateur indiquait le moyen de faire le bonheur de tous et de chacun, en suppriment l'organisation actuelle de la propriété, je ne vois pas quel intérêt il v aurait à la défendre. Je demande quel est celui qui refuserait de sacrifler volontairement ce qu'il possède, pour faire le bonheur de tous sans nuire à sa propre félicité? Du moment que ce droit exclusif deviendrait inutile, toute contestation serait superflue.

Pour ma port, je suis profondément consistince que les sociétés de Pavoir trepescero comme celles du passé sur la propriété individuelle, inégale et transmissible. Je crois qu'elle sex toujours révolute, les simillement on suppose, pour un instant, que les réves décinent un réalité et qu'el to trouve un moyen de fine travailler par un tout autre stinudant que la propriété, j'attendriq qu'en me moutre ce moyen incomme, uf j'arous même que cette révéalaine, que je n'espère pas, me causer au sensible plaisir. Car e seu un retout rest la tradition du paradis terrestré ou un pas vers le pays d'Elborado.

## DIXIEME LECON

fig parse van dispetitions. — An lette de commonere par démonitéer 4 le principe et à 20 m éconité ou printiée de la projectifé, à fluit revereure l'école du le séminations — Le progrétifé indéroduelle est nécessier comme sammés le resulf — La mariel des moyens proposés par les éconés societtes — le signité projecte, le progrétie sonitée à recupitorer la propriété cellé-étre par la progrétifé punévaleit.

Vendreds, 6 mayes 1865.

## Messieurs,

En vous quittent vendrerd dernier, mon aspria a viè traverol par en souveire que je von demunde ha permission de vous communiquer. Après moir combattu losse les spatienes sou l'esquée le droit de propriété a successivement été appayé, j'ai annouar qu'aujour-l'uni j'exponent la thérire qui per after edificie sur cessiviene. Lette manière de terroiner l'entretiene n'à rappelé l'exemple du philosophe Fréde qui, après avoir démontré l'impossibilité d'établir logiquement la résificie abstantielle du nun-moi, s'occupant à expliquer comment lo moi ou le subjectif possai le mon-moi so l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif de l'adjectif. De conserne aute une le depos de démontres de l'adjectif de l'adj

l'origine du non-moi physique et termine en ces termes: « Aujouvillui; j. vots a in morite comment l'espeti bumain creè la notion du monde physique; dans notes prochains legan mosa crievous Binu. , libres dans l'est prochains legan mosa crievous Binu. , libres dans l'est prochains legan mosa crievous Binu. , libres dans l'est titoire. De qu'il y a d'anadogue dans ma position, ce vie sti ni et citèrité du philosophe allemna, ni robaligation de faire une sembloble crásins; c'est la rejumesse que je vous a fisie, apràs sovi a fisie, apràs sovi messe que je vous a fisie, apràs sovi a fisie, apràs sovi de mes derunciers, de substituer à ce qu'ils ont dit quelque chose en sissi il plus cade.

Je dois quelques réponses aux observations écrites qui m'ont été adressées sur la partie négative de ma démonstration. Le système qui se fonde sur la possession n'a pas Irouvé de défenseur parmi mes auditeurs ou, s'il v en a, ces défenseurs ont montre peu de zèle pour le soutenir : il en est autrement de la prescription ; le signataire d'une des lettres que j'ai reçues conteste deux propositions émises à la dernière séance. 1º Il soutient que la prescription n'est pas une institution du droit eivil, mais une institution du droit des gens, puisqu'elle se rencontre dans toutes les législations; 2º il pense que la maxime contra non valentem agere non currit prescriptio ne s'applique pas ici, puisque ee principe n'est vrai que pour les impossibilités de droit et que les générations actuelles, qui réclament, ont sculement été placées dans une impossibilité de fuit au moment où a été consommée la prescription qu'on invoque contre elles.

La prescription, répondrai-je, est usitée chez tous les peuples, parce que tous les peuples ant adopté le principe de la propriété individuelle. Elle suppose que déjà la propriété est constituée. Il faut d'ailleurs bien se garder de confondre une institution du droit des gens (e'est-à-dire usitée chez toutes les nations) avec une institution de droit philosophique, rationnel ou naturel; car vous savez, par vos études de droit romain, qu'Ulpien distinguait le droit naturel, le droit des gens et le droit civil ou positif. Eli bien! la prescription appertient au droit des gens en ce qu'elle est usitée chez toutes les nations, et au droit civil en ce que le délai pour prescrire ne peut être lixé que par la loi positive. Elle n'est pas reconnue par le droit philosophique ou rationnel, le seul qui puisse avoir autorité dans la question. La preuve en est que le moven tiré de la preserietion est généralement réprouvé par la conscience, saul le cas exceptionnel où on l'emploie comme moyen de droit rigoureux pour faire triompher une cause équitable au fond, mais contraire à la loi positive. Elle agit alors comme un moven de procédure dont les parties se servent pour obienir justice contre une trop sévère application du droit civil. Mais ce service exceptionnel qu'elle rend au droit naturel ne fait, de la prescription, pas plus une institution de droit philosophique que ne pourrait l'être une chicane de procédure mise accidentellement au service de l'équité.

Il est vrai que, dans notro droit civil, la maxime contro nos calchem agare, etc, etc., ne s'applique qu'aux impossibilités de droit; mais cette particularité n'est pas essentielle poisqu'il y a des législatios qui appliquent le principe tant aux impossibilités de fait qu'aux impossibilités de droit. C'est ce qui varil lieu, par exemple, dans notre ancienne législation, et en dest julisosphispo, la maxime est évidenment vise dans l'une et dans l'aure esa, Apcès tou, il y a aureit même impossibilité de évoit puisque les générations qui réclament n'évient pas suès, et qu'ayant un droit propre à conserver, elles n'out pas été représentés par leure auteurs. El loi suspend la procerpition un poût des mineurs, à plus forte misen fau-tiqu'elle la susquede au profit des promoses qui n'évient pas cueva nées, pour les droits qui leur reviennent revoirio jure.

D'autres se sont faits les champions de la propriété justifiée par le travail et par la liberté humaine, soutenant que par ce principe on arrive à la propriété inégale, permanente et transmissible. Si l'homme est libre, disent-ils, il a le droit de deployer sa liberte au dehors dans la mesure de ses facultés et de ses besoins : car il n'y auruit pas liberté là où l'homme serait obligé de réduire son développement par suite du concours avec les autres. La première condition de la liberté, celle sans laquelle elle n'existe pas, veut que charun puisse donner à sa manifestation, à son établissement toute la place qu'exige l'essor de sa nature. Si l'homme puissant par l'intelligence et le caractère devait se contenter d'une part égule à celle du critin, la liberte n'existerait oas pour les plus forts. Done par rela seul qu'en admet que la propriété est la conséquence de la liberté, on est conduit à la propriété individuelle et inégale ; inégale comme les farultés et les puissanres qui lui servent de mesure et de base. En un mot, chacun doit avoir la part qu'il peut se faire par le libre exercice de ses facultés. Il est facile de répondre que la liberte des uns ne

pout pas soliployer sans entraver celle des autress, que les générations nouvelles autriment léponilées d'annout les générations nouvelles autriment déponilées d'annout des instruments indispensables au développement de leur liberté, que nouvelle par les parties de la contraver parties entre grand celle-ci : concurris parties plant. En d'autres termes, tants qu'on d'diffient la propriété sur la base du droit indisielle, chaque individu invequers pour soi un droit égal, chaque génération réclamers une jouisseure qu'elle où pes altiruée et à laquelle noul n'a pu tresoncer pour elle. De ce que chenun prend dans la mesure de ce qui est indispensable à sa l'âcerté, il n'en résulte pas qu'el a prise ce qui lui est de. Encore faurdireit d'émontrer qu'il n'a pas compéte qui est mé-cessire un développement de la liberté d'autreit.

Selon moi, la démonstration du droit de propriété doit être dirigée de la manière suivante. Me placant au point de vue social, je prouvo qu'elle est nécessaire et que sans la propriété individuelle, inégale et transmissible, toutes nos forces tomberaient dans un état. voisin de la misère et de la mort. Après que j'aurai démontré sa nécessité, il n'y aura pour ainsi dire pas besoin de prouver sa justice. Car, si la propriété inégale est indispensable, il est bien évident qu'elle est juste pour ceux qui possedent contre ceux qui ne possédent pas ; ceux ei ne pourraient que posséder conformément à la loi d'inégalité, de sorte que l'argument se retournerait contre eux au profit de ceux qu'ils auraient dépouillés. Ainsi, an lieu de commencer par démontrer la justice de la propriété et de finir par faire valoir l'utilité ou la nécessité, j'intervertis l'ordre des

from me - t.





idées, et je commence par la nécessité de l'institution avant d'aborder la justice. Toute la différence consiste dans la succession des arguments ; mais, si petite qu'elle apparaisse, cette différence est considérable. Lorsqu'on débute par prouver la nécessité du droit de propriété. on l'envisage du point de vue social et collectif. Au contraire, ceux qui veulent tirer la propriété du travail et de la liberté se placent dans le droit individuel. Les conséquences vous apparaissent déjà. Si la société demande la propriété comme nécessaire, tous les individus s'inclinent devant cette exigence. Que si, vous prenez le droit individuel pour base tous crient aussi fort les uns que les autres. Or, chaeun de nous est obligé de se taire devant la voix et les nécessités de l'être collectif mais nul n'est tenu de se sacrifier à son voisin.

Il est incontestable que jusqu'à présent rice nà dés pratique qui valle, comme stimulant un travail, le principe de la propriété individuelle et inégle. Per-tout on elle n'a pas été instituée la mistre a dé la régime commen. C'est co que je rous ai démonte, je crois, suffisemment, dans mon discours d'ouverture, en fissent la renor ettraspective des principaux évérements de l'histoire. Le possesseur qui n'est su' de rien neconfici à la trero que peu de ceptatur; il n'entrepend pas ce qui jourrait multiplier la production parce qu'il n'est pas auxent de jouir le temps qu'il net en técessire pour recouver ses avances. L'exploitation est nécessirement unsprisible et bittire; en d'epuis les terres par une culture qui les surraibes et on les força à nouvrir les palactes les plantes de la pardete les plantes de les plantes de la pardete les plantes de la parte de la part

épuisantes. Si la possession de la terre n'est pas permanente, la production est très-réduite, et peu à neu le gaspillage des forces naturelles conduit le pays à la ruine. Supposez que le possesseur n'ait aucun espoir de s'agrandir, d'acquérir une position supérieure à celle de ses voisins, ses efforts seront vite découragés et sa coopération à la production sociale ne tardera pas à s'arrêter. Lorsqu'il économise pour faire des capitaux, c'est qu'il désire augmenter ses movens d'action et ses produits. Cherche-t-il à multiplier ses produits, c'est qu'il yeut s'enrichir et étendre ses possessions. Tout se tient, et l'intérêt individuel est le ressort le plus énergique qui ait encore été employé pour faire mouvoir et féconder la production sociale. Partout où ce moven n'a pas été adopté, l'abattement général s'est emparé de la société; à leurs souffrances, les individus ont nu juger que l'inégalité féconde était de beaucoup supérioure à l'égulité stérile, et que, somme toute, les plus pauvres gagnaient à l'inégalité plus ou'ils n'auraient obtenu sous un régime d'égalité absolne

Il est à rectarquer que data les pays où la possession exclusive riet pas consacrés, le progrès considera précisément à passer du la propriété collective à la proprété individuelle, moss en avous un compte data ce qui se passe anjourc'hui en Russie. Dans beaucoup de communauté de apparant, la terre apparentair en prepriété à la collection communale; mais la possession citati distribuée individuellement pour un certain temps; à chaque période de treize nus, at était procédé de la mayette détributions carries les habitants, et ma-

nière que les nouveaux venus en état de travailler cussent une portion, il résultait de cette organisation que les possessenra se comportaient comme des possesseurs precaires et que, dans les dernières années notamment, ils négligeaient des terres qu'ils n'étaient pas sûrs de conserver. Ce système était décourageant parce qu'il tendait à dépouiller de leurs épargnes, au moins en partie, les personnes les plus laborieuses et les plus économes.-La réforme qui vient d'être entreprise par le gouvernement Russe a precisément pour objet de rompre cette association forcée des membres de la communauté. A la vérité, elle aura aussi pour conséquence dernière d'affranchir les paysans de la redevauce envers les seigneurs; mais son effet le plus profond assurément sera de dissoudre cette solidarité des enfants majeurs avec la famille et de la famille avec la communauté. En d'autres termes, la réforme tend à constituer la propriété sous le rapport de la culture et de la production : le progrès est incontestable.

On peut done affirmer hardiment que jusqu'à présent pas une société n'a pratiqué un stimulant au traavil plus énergique que la propriété individuelle. Il s'agit de savoir si on ne pourrait pas trouver un ressort qui permà de concilier l'égalité avec les besoins de la production, la communauté avec le travail.

Îl scrait difficile d'affirmer qu'en ne trouvera janais un moyen capable de remplacer le ressort de l'intérêt individuel. Ce serait établir une limite dans le futur, et vous reconnaîtrez aisément qu'il y aurait témérité à engager l'avenir. Ce que je croispouvoir dire et démontre c'est que jusqu'à présent les socialistes n'ont rien propieé qui pât soutenir Pexamen; que les moyan infligies por enz sont les uns rabicules, les autres cruche et tous impuissants. Il ne soutifs as ne diet de demander le communauté et l'égalité. Encore But-il montrer que less l'aignillon du travail sou un pareil régiene et comment, quisqu'on supprime l'inéréet individuel, sera remplacé co posisont instrument de progrés. Els bien, vyous ser quelles conceptions ils out proposé de remplacer ce que l'Expérience des sibles recommande à notre respect.

Les uns ont pensé que l'initérét commun suffirait, chacun étant intéressé à augmenter la masse pour tirer une part plus forte. Voyez ce qui se produit dans les associations? Avec quel sele chaque associet travaille à développer les affaires communes! Pourquoi ce qui est vrai d'une association restreinte ne le serait-il pas d'une communaté générale?

A cate opinion j'opinion que plus l'intérêt se dissimine plus usui i s'affaiblit et peri de son effencié. Celai qui sist que tout le predoit de son travail lui sipporteciand travaille avec bien plus de vigueur que s'il ne dessit en recevoir qu'une partie. Ceiui qui sisti que toute la petre, s'il y a petre, troubunea sur hi seul se moutrers beaucoup plus diligent pour l'étier que s'il n'avait à en supporter qu'une faction. La responsabilité est un excitant énergique à la surveillance, et l'altrait du gain on mopen inditilité obtéenir le plus grande somme d'efferts. Si voss divises la responsabilité et partique le béndifice, vous labrius le froit et d'i minues le travail. Ce résultat est tellement évident qu'un s'étonne d'avoir à le éfonnette. Ce qui manquerait surtout sons le régime de la commanuté c'est le moyen de faire exécuter les traquix pénilles ou rebutants. La rémunération de tous les travaux étant la même, personne ne voudrait se faitguer et chiecun, rétribution pour rétribution, rechercherait de préférence les fonctions agréables.

Les Fourriéristes ont imaginé une organisation dans laquelle tous les travaux étant attravants, chacun travaillerait par plaisir. Il n'y aurait pour cela qu'à hien saisir la vocation de chacun ou, comme dit Fourrier, à la faire convenablement éclore. Aussi l'éclosion des vocations doit-elle occuper une place considérable dans l'éducation au phalanstère, Il est vraiment curieux de lire dans Fourrier les passages où il caresse son idée et expose avec complaisance les luttes qui s'engageront entre divers groupes occupés à cultiver des espèces de poires différentes. Les uns se passionneront pour la poire beurrée et les autres pour la duchesse, ceux-ci pour la poire d'été et ceux-là pour les poires de martin-sec. De temps en temps, chacun changera de travail pour se rafralchir; c'est ce que Fourrier appelle se livrer à la papillonne, mot qui signific le besoin de changement inhérent à notre nature. Sa grande loi, celle qui d'après lui remplace, dans l'ordre moral, la loi que Newton a formulée pour le monde physique, est ainsi concue : a Les attractions sont proportionnelles aux destinées, » On comprend, en effet, que l'attraction, si on pouvait l'établir pour tons les travaux, remplacerait le principe de l'intérêt personnel et serait même supérieure moralement; car elle viendrait du rapport entre la personne et la nature du travail, tandis que l'autre n'est fondée que aur lo résultat, c'està-dire sur le gain toujours matériel. Je conçois à la rigueur qu'on se passionne pour les diverses espèces de poire, quoique en me tâtant bien le sois convaincu que cette passion ne pourrait pas remplie ma vie. S'il faut parler sérieusement, je trouve que les descriptions de Fourrier sont puériles et voisines de la niaiserie. Mais remarquez que la culture des poires est relativement agréable et ni pénible, ni rebutante. On comprend que cette occupation attiro des vieillards en retraito, qui no peuvent plus dépenser une grande force et dont la vie active est, pour ainsi dire, terminée. Mais ie demande comment on rendra agréables les tâches rebutantes pour lesquelles bien loin de se sentir de l'attraction, on éprouve un éloignement difficile à vainere? Qui aura de la vocation pour faire des terrassements? qui voudra battre le fer sur l'enclume? qui enlevera le fumier pour le porter sur les terres? qui consentira à passer sa vie dans les égoûts ? qui voudra faire tant d'autres travaux pénibles dont il est inutile de poursuivre l'énumération? Pour quelques professions élevées qui captivent l'intelligence et auxquelles pourrait s'appliquer l'éclosion des vocations, il y a plus de cent carrières où le dégoût et la fatigue étouffent toute attraction.

Même dans les carrières libérales, bien des personnes ne voudraient prendre que la partie agréble de leur fonction et se déchargeraient voloniters de l'assujettissement qui en résulte pour elles. L'avocat qui se lève à cinq heures pour étudier ses affaires, qui brise sa poittine par des plaidouries proton-



gées, qui revient chez lui avec le larynx fatigué et irrité insou'à la toux : le médecin qui est, nuit et jour, esclave de sa clientèle, qui s'erpose à perdre la vie dans une atmosphère empestée; le chirurgien qui risque de s'inoculer un virus pernicieux : l'homme de lettres qui travaille à force pour arriver à donner sa copie à l'imprimeur qui crie, au directeur de Revue qui s'impatiente, gronde et menace; toutes ces personnes sont retenues à leur besogne par l'intérêt personnel et ne continucraient pas sous le régime d'une égalité qui serait une véritable injustice; car des services inégaux veulent être inégalement rémunérés. Elles se donneraient du loisir et travailleraient à leurs boures. si l'intérêt personnel. L'espair de s'agrandir ne les excitait pas à un travail opiniètre. Cependant j'ai pris les travaux les plus attrayants, ceux qui peuvent donner le plus de satisfactions à l'esprit, ceux qu'on demande à faire par plaisir lorsqu'on n'assume pas les obligations dévorantes qui en résultent.

Ainsi le tramail attroguns n'est qu'une chimère; il est plus confirme à la nature humain de considère el texnii comme une tache périble, cumme one obli-gation que d'y viu un plainir. A a vérile, por une hia admirable, le travail donne le plaisir qui est inde-rent au devoir accompli; uni se centiment est plus d'alle a confirme qu'un attrait au travail. Cest un conlagement qui rent supportable la récompense d'une figure qu'un attrait au travail. Cest un conlagement qui rent supportable comme un adoctionscense, et ce servi intervertur les faits que de le mettre en avant comme simulant son revoil à faire.

D'autres socialistes, au lieu de s'en rapporter à l'attraction, ont imaginé de créer une sanction, Celui, disent-ils, qui ne travaille pas autant qu'il peut le faire vole la communauté. S'il est surpris, le châtiment sera infamant; on l'attachera à un poteau et sur son dos sera mis un écriteau portant : voleur. -Ainsi on frappera le délit de paresse et celui qui s'en rendra coupable sera puni comme on l'était au collége du temps où on emplovait le bonnet d'anc et l'écriteau portant : Paresseur. Seulement, au lieu de paresseux on mettra volcur, et le maitre d'études sera remolacé par le contre-maître de l'atelier. - Il y aurait beaucoup à dire sur cette manière sommaire de prononcer un jugement correctionnel et il serait vraiment extraordinaire que dans ce pays, on la suppression du carcan et de l'exposition publique a été considérée comme un progrès, cette peine fût rétablic et généralisée. Cette peine n'aurait même pas le mérite d'être efficace. De même qu'on se fait à demander l'aumène, les natures vicieuses s'habitueraient à cette inscription et, pour se ménager la faculté de vivre sans rien faire. boirgient topte houte an lieu de travailler. Du moment que vous donnez la sécurité sur le vivre, le nombre des oisifs angmente et, bien loin que le point d'honneur empêche ces manyaises natures de céder à leur penchant, elles étalent leur mendicité sans en rougir, Elles ne prennent des airs modestes et dolents que pour grieux assurer le résultat de leurs sollicitations. Au fond. elles n'éprouvent aucune douleur de leur humilistion.

Au lieu de prendre les ouvriers par la rigueur, d'antres socialistes proposent d'employer les sentiments. Ils sculost que tous les hommes s'embrasent d'un umour général pour leus semblables, et que cette passion leur inspire les efforts nécessaires au dévelopments social. Au liou du plainé que Fourrier donne pour stimulates au travail, de la craisite que Losais Blane propose d'inspirer, Pierre Lewas dit que l'homme tenvaillere par d'ecoment, non pour se fonction mas pour ses semblables. Si cet anour est méconnu par beaucoup de monhe, il viendra un hampo de o sentiment régeren sur la terre, et de cette flamme pare sertire la kondern miterael

L'amour de l'humanité, cette passion qui rayonne sur tout homme conna ou inconnu, n'a été jusqu'à présent du moins que la vertu de quelques saints, que nous admirons et honorons. Pour que la société nut reposer sur cette base, il faudrait que cette vertu si rare se généralisat et que l'exception devint la règle. Si jamais l'esprit humain a fait un rêve plus sénéreux que celui-là, je demande qu'on le propose à notre admiration. Mais après avoir rendu hommage aux intentions, j'ajouterai qu'il est difficile d'en imaginer un qui soit plus chimérique. Depuis que les sociétés marchent, la vertu a toujours été une exception. La passion du bien surtout ne s'est jameis manifestée que dans quelques natures d'élite, détachées des choses terrestres et rapportant toutes leurs actions à quelque inspiration religieuse. Peur le commun des hommes, le dévouement s'est concentré sur quelques êtres chers et n'a jamais été puissant qu'à la condition de ne pas dépasser un cercle limité. Est il possible d'espérer que cette situation se transformera? Certes le jour où le

progrès nous surrait conduits là, un immense cei s'échappernit de nos poirtines; mais personnes ici riest, chappernit de nos poirtines; mais personnes ici riest, sace pune pour vair l'auvrer d'un rassi leux jour. En attendant qu'il a leive (si jamais en mounte doit venir), il 3, surrit folie à prendre pour base d'une organisation sociale un sentiment si per répendin. Il servit inseand, il de considèrer comme réalité un ordre moral qui ne de pout être que le terme de nos aprinciances une octaque. Jour d'un pout d'exque le terme de nos aprinciances une octaque la lain déligaté dans cette carrière du progrès que nous marcources si lettement et si réchâlement.

J'ai craminé tous les moyers proposés par les utipiets moderes pour suppléer la force d'écutation qui se trouve dans la propriété individuelle et inégele. Sans doute vous reconnaisse avec mit que la comparaisan de ce qui est avec en qu'on propose détablir est tout à fait à l'avantage du régime scheel. Ainsi, dans la pratique, la propriété individualé et inégele, celleci a de écunsidère comme un progrès chier de la considère comme un progrès quant aux moyens proposès, il est impossible de ne pas jueger qui sont insplicables, pour me servir d'un terme mesuré. La propriété est donn nécessire et probablement le sers pour bien longemps, sion pour toojours, puisque les inseginations les plus hardies n'ont rien rouvé avior aud hi substituir

La nécessité une fois démontrée, il est bien facide d'en prouver la justice. Ceux qui demanderaient à posséder ne seraient que des partageux qui pourraient être dépouillés en vertu des raisons par eux invoquées ; car la propriété inégale et individuelle na serait per possédée plus justement par eux que par les anciens possesseurs. Ge seraitum átezorá de lá que je my mete, et ecte plavas en à pinus si éte consideré comune l'ex-pression de la justice. Mon raisonnement se réduit à cec, et c'est ainsi que je l'ali formulé dans mon ouvrage sur l'urgot. « A l'égard de la société, de l'inrierit général, he propriété individuelle et ingègle est noissaire. A l'égard des individuels et la rigale est noissaire. A l'égard des individuels et le propriété ingègle est noissaire. A l'égard des individues et ur propriété ingègle les arguments qu'ils opposent se retournersient contrevers.

On m'a objecté que le jour où la propriété cesserait d'être nécessaire elle ne serait plus légitime, que je n'arrive pas à la justice absolue mais sculement à une justice relative et subordonnée à la nécessité, c'est-àdire à un fait contingent. Le jour, répondrai-ie, où la propriété no serait plus nécessaire, le problème que nous agitons n'en scrait plus un parce qu'il cesserait d'avoir un intérêt. Nous serions arrivés à un état de perfection tel que le tien et le mien n'auraient alus leur raison d'être, que l'abnégation serait rénandue en tous lieux et que chacun travaillerait sans penser au résultat. Je n'éprouve aucune difficulté et vous ne verrez, je penso, aucun inconvénient à concéder que, dans cet état idéal, il n'y aurait pas à discuter sur la propriété, que toutes les barrières s'abaisseraient d'elles-mêmes et quo nos successeurs s'élonneraient que nous avons pu discuter de si mesquins intérêts. En attendant que l'humanité retrouve le paradis terrestre et qu'on puisse chanter le paradis reconouis, nous n'avons rien de mieux à faire que de conserver ce stimulant énergique qui consiste dans la propriété individuelle, que d'exciter le travail par l'espoir d'une rimunération proportionnée aux efforts, et d'effrayer la paresse par l'inquiétude du vivre et la terrible res-

ponsabilité des moyens de subsistance.

Je ne vous ai encore démontré que la propriété inégale et individuelle. Dans ma prochaine leçon je vous parlerai de la propriété transmissible et, en particulier, du droit de succession.

## ONZIEME LECON

Jéjamos aux observatores envejere par quiripes solutions. — Cartinustos de la Neon profesiolar — De la proposité transmanile à Direst de microssus. — Opinion de Lechatts. — Opteme de Navileons — Bédiatates de labera destines — La professora demantes, par la medicale principae, command le drail de toste et de succióne decondent mecesamentes de desta de proposite. — Demánderous montres de économique qui ocerabo-reat la métados pradeque. — De la proposité hibéraire et industrieb — Mégiatation actualis — De la proposité de la principae.

Linds, 9 januar 1855

## MESSIETES.

Ac me suis aperça que ma dernière leçon ne voes avant que médicerement satisfaits. L'andiative, néme le plus bienveillant, pour faire sentir à celui qui parle l'insuffissance de ses démonstrations, s'ait montrer une frodeur polie dout la signification ne pour pes eltre doiteure. (Souvirret.) Alors même que votre stitude ne m'aurait pas servir i, quelque-sun, d'entre vous ne m'aurait pas servir i, quelque-sun, d'entre vous ne m'aurait pas servir i, quelque-sun g'entre les uns se sont plainte de m'avoir pas compris; d'autres qui m'ent parfittement compris ont critique fans d'émonstration du dout de norariée. Il fant donce aux is consacre quelques instants à revenir sur ma dernière leçon, pour me faire comprendre des premiers et pour combattre les objections des seconds.

l'ài démontré que la propriété individuelle et iniguel était nécessire, parce que c'est le timbant de travail le plus énergique qui ait été inventé et pentiqué; que partout où on a institule la propriété collective, chacam est demestre pouvre, que la oû la propriét individuelle s'est établie la prospérité a saivi, de vorte que la propriété inglege la profité aux troits bien partagés. Vous comprendrex sisément, en effet, que lo désir d'augement es position, d'éfect en paissonus-fessus des autres, de multiplier se moyens d'action sur ess semblaide, de se procurer le droit de choirie enforts les plos patibles.

Au contraire, sous le régime invene, c'est-d-dirsous l'égible communatorie, les éfors étant rémunrés d'une manière égale, nul ne voudrait entrependrles travaux les plus rudes et chaeux cherebernit sa profession parmi les fonctions les plus attrayantes, soit par leur facilité, soit par la considération que n résidue, Ma démonstration aux la question de nécessité aréduit aux points suivants : l' L'histoire du passépouve qu'on n'a concer perstagé aceum régime qui fût égal à la propriété indrivabelle et inégale ; l' Phistier des sectes socialistes démonstre que les espriés les plus bardis, se mouvant en ploine liberté, n'ont rien languine qui plus outenir une décession sérience; 5 l'élorgie du stimulant écapièque par la puissance que la propriété indrivale procure, toutie, que les effects sont découragés par un système qui n'accorde pas une récompense proportionnée aux efforts.

Une fois la nécessité de la propriété inégale démontrée, il est facile de prouver qu'elle est juste. En effet, ceux qui demanderaient à posséder seraient eux-mêmes soumis à la règle de la propriété inégale puisque sa nécessité serait applicable à tous. Or, quel droit invoqueraient contre la propriété inégale ceux qui ne pourraient posséder qu'aux mêmes conditions? Les jurisconsultes ont formulé cette régle de bon sens et de justice: « In pari causa melior est causa possidentis, » En d'autres termes, si la propriété est un régime nécessaire pour tous, elle ne peut pas être supprimée et les réclamants ne pourraient faire que des changements de propriétaire sans aucune modification de régime. Or, un changement de propriétaire serait inique et ne s'expliquerait, surtout ne se justifierait par rien, du moment que les nouveaux possesseurs seraient forces de posséder aux mêmes conditions que les propriétaires dépossédés. Voità l'explication que je davais à ceux qui n'avaient pas compris. Je passe aux objections.

No pourrait-on pas dire, me fait observer l'auteur d'une des letters que l'ai resues, que l'ai resues entrées et que paratuit il est plus prinqu'il est incessaire au hien social? Noi-maine, en effet, j'ai recomm dans mon discustre d'ouvertere, au moins par ellusion, qu'il certaines hatitudes je travail ecalve pourrait seul donner des produsts que no abientaireil sus sans la d'pendance corporelle de l'escluve envers le maitre. Voil), mo dit-on, à quelles enveignences conduit la sobordination de

12

la justice à la nécessité! Je comprends que ce ramprechement ait été fait, et cependant je ne crois pas me l'objection soit fondée. L'esclavage est une annihilation de la personne humaine, une négation de notre dignité et une véritable cause d'abrutissement. Il y a dans cette déplorable institution autre chose qu'un intérêt relatif à la production des richesses; c'est surtout au point de vue de la dignité humaine qu'il est condamnable et. alors même qu'en démontrerait qu'il est nécessaire à la production de certains biens matériels, on ne le justifierait pas ; car il vaut mieny mourir libre que de vivre esclave. La propriété, au contraire, est nécessaire à la production des richesses; loin d'annihiler la personne, comme l'esclavage, elle est pour ceux qui la possèdent un moven d'indévendance, et, quant à ceux qui ne possèdent pas, chacun peut y arriver par le trovail, c'est-à-dire par la liberté. Il n'y a donc aucune parité entre l'esclavage et la prepriété, et le rapprochement qu'on m'oppose est puperment artificial

Ge qu'on peut m'appener de plus fort c'est que, dans mon système, le jour où la propriété inégale cessera d'être nicessaire, le législateur pourre la susprimer sans volor la justice. Aims, une dit-on, vous ne démonteure pas la justice alandes du droit de propriété, mais settlement une justice relative qui est subordonnéa a tibit de la nicessité. — Le conviens que cette conséquence out veuis, mais encore une fois elle ne me cause assume frayeur. D'abord je ne cevip sus que ce mounnet arrive, puisque jusqu'à présent le progrès se considé dans la substitution de la mondété infinite dute à la propriété collective. Alors même que ce moment vienfentis, qu'en resultemité 19 31 dait démontré que la propriété est un obstacle au bina commun, et qu'en la supprimant on fernit le hombour de bous sens nuier au banbour de charen, la propriété tombernit d'ellemêment en travarent plus un défenuer, Deel est celul, ayant peu ou boncoup, qui ne sertificati par sa possession au bombour de tous considé avec le sire propret. S'il ne le dissist pas spontanément, le courant de l'opinion orientale servit il bus misseuls une so résistance.

Au reite, messeurs, l'important n'est pas d'épuierchaque sajet. Si p'ous domne las éféments du problèon, si j'éveille votre réflexion, mon enseignement aurs déjà en sa grande utilité. C'est à vous de me complèter par vos rédevions personnelles. Or je crois, sinon avoir dissipé tous vos doutes, au mons avoir phoé votre veptir dans la véritable direction, et pourra que vous tràvaillise à votre tour, vous trouverez que mon enseignement n'est posi incomple.

Jusqu'à présent nous n'avans démontée que la propriée indrivalle et niegles; noire resisonnement n'a pas dépasse la mesure de la propriété personnelle et il nous reste à justifier la transpassion de la propriété par le maitre à ses héritiers. C'est la précisément es qui a le pas été attoque, non-sealement par les théroisens, mais aussi par des hommes qui out acquis une grande notroité positique. Un des demires discours de Mirabasu (il futtu, a près as mort, por Tallegrand à l'Assemblée constituant) a condamné le testament comme l'ouvre d'une volonté éthillante. De condition à de l'illustre oriente cubi oui vi rentrercel révoix, als l'illustre oriente cubi oui vi rentrerdans le nénst préfendrist il impoter se volonté pour le moment du îl ne sera plus II veut commander à ceux qui vivrent et foubreuts atombe, il vout régore moure quand il ne sera que poussière. Est-il possible que la la fasse préviable cette volonté insertaine du mourant sur la volonté ferme de ses successeurs? Ce testament duit dire cassé comme étant l'œuvre d'un esprit faible et la préfention d'un operale ne détin de

Le grand Lebnitz, su contraire, rattacha it a faculté de tester à l'immeratible de l'îme, l'ayaig il 3 qua se is d'autres combe, if dati naturel, dissiriell, que le mourant poi faire des dissensitions à cause de mort. Si l'homme ne rentre pas dans le néant, poorquoi ne respecterait-on pas la volonit de ocurs que la mort fair passer dans une sphitre supérieure? — Mon opinion n'est conforme ni à colle de Mirosbau, ni à celle de Mirosbau, ni à celle de Lichnitz, et ja crois que le premier se trompe sur le fond, tandis que le second donné se son qui de san colle se second donné se son qui de san colle pas sur la cescond donné se son qui des motifs peu airs.

Que l'on anuale les testaments, c'ils ne sont pas l'ouvre d'une volonté ferme, rien de mieur. La loi n'approver pas les dispositions qui émanent d'un espri malade, et é cuté deviri des tribunaux d'un empédier l'exécution. Misi in la faudrait pas étiper en règle ce qui ne peat être que l'exception. L'usage s'êtent aujourd'hit de faire son testament no anué, et même pour ceux qui testent au li de mort les garanties tiégales sont telles que, sauf des cas hien arran, les juges n'ont à exécuter que des volontés raisonnables et hun saurées. L'objection de Mirchau purte done à faux, paisqu'elle s'arme de quelques faits exceptionnels contre la loi ginérales.

Quant à la démonstration de Leibnitz, le trouve qu'elle a deux défauts : premièrement, elle s'appuie sur une proposition qui n'est pas incontestable; secondement, elle ne prouve pas ce qui était à démontrer. Assurément, j'ai la ferme espérance qu'après la mort tout n'est pas fini et que notre destinée n'est pas de rentrer dans le néant. La philosophie matérialiste ne me compte pas parmi ses adeptes (Applaudissements); j'espère une vic meilleure, et si, comme le disent encore aujourd'hui les successeurs de l'ancien matérialisme, cette espérance n'est qu'une illusion, je demande qu'on ne me l'enlève pas. Surtout je soultaite qu'elle ne tombe pas devant les malheureux que cet espoir aide à supporter le poids de leurs maux. Cependant il faut hien reconnaître que rationnellement considérée (c'est-isdire en deltors de toute révélation religiouse), l'immortalité est une proposition contestable ; qu'en s'appuyant sur ce principe on ne peut pas arriver à la certitude; que la vie future est l'espérance des êmes élevées, et qu'on ne peut pas, avec cette réponse, fermer la bouche à tous les adversaires de la faculté de tester. Même en admettant que l'immortalité soit une certitude philosopluque, je ne comprends pas quelle conclusion on en pourrait tirer dans la question dont nous nous eccupons. Si l'àme est immortelle, si elle est appelée à une vic supérieure, je n'apereois pas par quelle liaison d'idées cette permanence dans une autre vie pourrait donner à l'homme le denit de commander sur une terre qu'il a quittée. Nous ne savons pas, en tout eas, le comment de l'existence qui nous attend dans l'autre vie. Carderons-nous le sentiment de ce qui se nasse ici-bas. ou perdonn eous, en nous dégageant du copys, tonte retabless ferretter? Cest ce que la rision ne peut padire, et quand on ne consulte que ce guida, l'enderante en l'immeratifi à trine un coriège melhoreut dinestificate de la companie de la companie de la consideration de l'Amerimante la consideration de la consideration de le terre, puorquoi în volonté de cette dune midificrente esmittelle prise en considération de l'individue plus d'une autre manière à la preuve de la propriété transmissible ner vieu d'inféritifié.

La propriété individuelle et inégale une fois admise, je soutieus que la tensmission en découle par un enclaiment d'élès inécitable. Personne d'élaurd ne contestera que la propriétaire dui aveir la faculté de disposer à titre outreux, de son vivant. Sans le droit d'altième, not titre de propriété serial presque vain, puisqu'il ne pourmit pas érhanger, ventre, c'est-dire tiltére ausen du contrast qui domant à la propriété son utilisé. Vous sever vue neft que les produits a rôtiennent toute leur viva en qu'un moyen de l'échange direct ou de la vente. Sans la faculté d'échanger ou de veutre, tout ce qui exchérait les bossins ul propriétaire serait une non-valeur pour lui et une perte, pour la richasse sénérale.

Le propriétaire ayant le droit d'abliene à titre onitreux, il doit être libre de remneire à totte réintumération ou d'aliéner à titre gratuit. La donation entre-tris, partant d'une cause plus pure et plus élevée que les contrets oniepus ou commutatifs, le droit de douner se justifie à fortiori sensu plus facilement que le droit de codre; car, au fond, la donation pout être comparée à une vente qui serait suivie d'une renonciation au prix. le demande qu'ou cite une seule raison qui fasse obstaele à cette combinaison

Celvi qui peut donne purement et simplement doit, à plus forte ruison, pouvoir donner sous certaines réserves. Ainsi, rien ne s'oppose à or que le donateur, ru su lieu de se déposuiller de la pleine propriété, esserve l'eustriuit jusqu'à son décès. C'est ce qui se reserve l'eustriuit jusqu'à son décès. C'est ce qui se praique très souvernt et, en vérific, event qui containe le droit de transmission ne servient pas legiques, s'ilse combattaient une restriction à la libéralité.

Nous nous sommes bien rapprochés du but. Au fond qu'est-ce que le testament, sinon une donation avec réserve de la jouissance jusqu'au décès? Je sais bien qu'il y a entre le testament et la donation avec réserve d'usufruit plus d'une différence légale, et je ne vous ferni pas l'injure de vous dire des nuances qui sont bien connues de tous ceux qui m'écoutent. Mais si vous abandonnez la loune du jurisconsulte pour comparer par leurs grands côtés ces deux institutions, vons conviendrez que pour le philosophe il n'y a pas de différence réelle entre le testament et la donation avec réserve d'usufruit. Dans le testament la disposition est moins étendue que dans la donation de nue propriété; car le testateur peut à son gré reprendre sa libéralité et garde jusqu'à la mort la propriété de son bien, tandis que le donateur est lié par un contrat irrévocable, est dessaisi actuellement de la nue propriété et ne peut pas empêcher que l'usufruit ne profite au donataire quand viendra le moment du décès. Si la donation entre-vifs sous réserve d'usufruit peut-être faite, il

en est de même, à plus forte raison, du testament, puisqu'il est une disposition moins étendue.

Ainsi nous sommes conduits de la propriété individuelle à la propriété transmissible, par une série d'idées où la conclusion s'établit toujours à fortiori sensu, succession de raisonnements qui peut être résumée en ces termes : La propriété individuelle emporte le droit d'échanger et de vendre; celui qui vend a la faculté de renoncer au prix; la vente, suivio d'une renonciation au prix, n'est au fond qu'une donation entre-vifs, et d'ailleurs celui qui vend doit, à plus forte raison, avoir la faculté de donner, la bienfaisance étant une cause d'obligation d'une nature plus élevée que le désir de réaliser un lucre ; celui qui donne purement et simplement peut, à plus forte vaison, donner sous réserve d'usufruit, puisque avec cette réserve la transmission est moins complète, et qu'en général il est vrai de dire que celui qui peut le plus peut le moins; une donation sous réserve d'usufruit n'est en réalité, quand on l'examine au point de vue du droit naturel, qu'une libéralité testamentaire. Le testament est même une disposition moins complète que la donation sous réserve d'usufruit et, par conséquent, il se justifie par une raison plus forte de décider.

Soit, dira-t-on, pour la faculté de transmettre par testament; mais la succession ad intestat ne peut par testament; mais la succession ad intestat ne peut par s'appuyer sur les mêmes bases; le socialisme demande d'où elle vient et par quolles raisions philosophiques de se justific. — La succession de intestat se justific par les motifs que nous vonons d'expoere, puisqu'elle viet qu'un testament présonde, Goux qui prouvezti invest qu'un testament présonde, Goux qui prouvezti intestats ont ordinairement été empêchés de tester par la surprise de la mort. Serait il juste de profiter de cet accident nour enlever les biens à ceux que la volonté du mourant en aurait investis? La loi bienveillante se met au lieu et place du défunt, interroge ses affections naturelles et foit ce testament, qui n'a pas pu être fuit, en suivant l'ordre présumé des affections. On peut discuter sur l'ordre à établir entre les parents; je crois même que sur ce point la loi française aurait besoin d'être remanice, mais le principe n'en doit pas moins etre approuvé. En abroycant le titre sur la succession ab intestat, on obligerait les propriétaires à faire leur testament, et la transmission testamentaire deviendrait le fait général. Au fond, le changement ne serait pos considérable, et les faits ne tarderaient pas à rendre illusoire une innovation qui ne consisterait qu'à supprimer l'hérédité ab intertat. Il est juste que si le nère est surpris par la mort sans avoir fait son testament la loi répare l'omission et, au lieu d'attribuer à l'État la fortune que le père avait amassée pour les siens qu'elle la distribue aux parents en suivant l'ordre naturel des affections. Sans cette vigilance de la loi civile, la pensée du testateur serait injustement méconnue. et l'État profiterait d'efforts qui n'avaient pas été faits pour lui.

Jusqu'à présent, messieurs, j'ai procédé dans cette demonstration en suivant la méthode des jurisconsultes. D'autres considérations concourent à la même conclusion.

Qu'arriverait-il si l'homme ne pouvait pas transmettre à ses héritiers le produit de son travail? Un grand nombre de personnes, après s'être assuré une position convenable, prendraient leur retraite et vivraient dans le renes, narce que leur activité ne nourrait pas profiter à ceux qu'elles aiment. Que de forces nerdnes pour la richesse générale! Quelle diminution de l'activité sociale, et quel affaiblissement de l'excitation qui est inhérente au principe de la propriété! Supprimer la transmission, ce serait entever à ce stimulant la moitié de sa puissance, ce serait défaire en partie ce qui a été excellemment organisé. On a observé souvent des industriels dont le mariage n'avait pas été fécond : ils se retiraient de borme heure et vivaient en rentiers, jouissant d'eux-mêmes, mais inntiles à la fortune publique. Au contraire, il est rare que les industriels qui ont des enfants ne restent pas dans les affaires jusqu'au dernier moment. N'a-t-on pas vu aussi des industriels qui avaient trop vite désespéré de la fécondité de leur mariage rentrer dans les affaires et déployer une énergie nouvelle après la naissance d'un enfant tardif? Vous le vovez, les mêmes motifs sur lesquels repose la propriété personnelle justifient aussi la transmission: sans la transmissibilité la propriété ne serait qu'un principe tronqué.

Le me borne aujourd'hui à poser le principe de la trunsnission; quand viendra le noment d'étudier les rapports de l'État avec l'éconemis publique, nous examinerons ensemble notre législation sur la réserve, la quoité disponible et les partiges. La truverer sa place naturelle la grande question de la liberté obsolue de texter, question à laquelle on s'est efforcé de nos jours à donner tant d'importance. Le temps qui nous restorne.



sera bien employé à examiner si la propriété littéraire, artistique et industrielle, doit être consacrée par la loi à titre perpétuel et transmissible, comme la propriété des choses corporelles.

Quelques instants suffirent pour résumer notre législation en matière de propriété intelloctuelle. Premièrement. l'auteur d'une œuvre littéraire a le droit exclusif de l'exploiter pendant sa vie et, à sa mort, son droit passe aux héritiers pour trente ans : après ce délai. l'œuvre tombe dans le domaine public et tout le monde peut l'éditer, sans rien payer aux ayants cause de l'auteur. Les auteurs d'onvrages scientifiques ont aussi sur leur ouvrage un droit de propriété littéraire, mais les théories qu'ils ont découvertes et exposées tombent dans le domaine public où chacun peut les preudre pour en tirer les applications les plus Jucratives. Quant aux inventeurs de procédés nouveaux pour la fabrication de produits industriels, la loi teur permot de prendre un brevet dont la durée est au maximum de quinze années. Après ce délai, l'invention fait retour au domaine public et chacun peut librement fabriquer d'après les procédes déconverts par l'inventeur. La loi n'accorde aucune protection aux découvertes purement scientifiques; elle ne couvre les applications de la science à l'industric que pendant quinze années ; les productions littéraires, au contraire, donnent à leur auteur un droit viager et, après sa mort, une continuation de trente années à ses héritiers. Pour résumer cette législation, nu écrivain a dit récomment : « La loi n'accorde rien aux savants; elle ne donne qu'un peu aux industriels et assez aux littérateurs, p

Dernièrement cependant il a été question d'étendre la propriété littéraire et de la rendre perpétuelle, comme doit l'être toute propriété, à moins qu'on ne dise avec quelques écrivains que le mot propriété a été employé ici par abus de langage, La commission chargée d'examiner la question proposait un projet qui se réduisait aux points suivants : i' elle confirmait le droit viager et personnel de l'auteur, qui pendant sa vic pouvait, à son gré, disposer de l'œuvre, l'éditer ou la supprimer; 2º le droit des héritiers était prorogé de trente à cinquante années; 5° après cinquante années le droit de publier tombait dans le domaine public; en ce sens que toute personne aurait le droit d'éditer, à la charge de paver aux avants cause de l'auteur une redevance qui scrait la représentation du droit de propriété, et aurait un caractère perpétuel comme la propriété doit l'avoir. - La loi proposée ne s'occupait que de la propriété littéraire; les découvertes scientifiques ainsi que les découvertes indústrielles auraient, comme par le passé, été régies par la loi de 1844 sur les brevets d'invention. Ce projet vient d'être repoussé par le conseil d'État, et probablement la perpétuité du droit des auteurs pe sera pas consacrée de longtemps.

La perpétuité de la propriété littéraire a touve de deveraires dans des camps lien oppesés. Le sus, par une tendance marquée à la négation de la propriété en général, ne veulent pas que l'on en constitue une nouvelle espèce. Les autres, portisans très-décidé de la propriété sarr-les choses exporeelles, soutiennent que les produits incorporele ne sont pas susceptibles de les produits incorporele ne sont pas susceptibles de posession ni cuasdiparament de propriété. Ils ajoutent que l'auteur d'une cuvre ne doit pas tout à le inéque avec et que la plus grande partie vient du dévoloppement intelètental de la société Enlin, si l'auvre dittérion serait une véritable propriété, la plus petite étaiton serait une nonvéritable propriété, la plus petite étaiton serait une véritable propriété d'un brit d'herèn est aussi société une celle d'un chife un ser ses dérendaments serçée une celle d'un chife un ser ses dérendaments.

Je n'ai à répondre aux premiers que par les raisonnements sur lesquels je me suis efforcé d'asseoir la propriété en général. Quant à coux qui veulent distinguer les œuvres de l'esprit des choses corporelles, je erois que les différences relevées par eux ne sont pas réclies. La propriété littéraire a des analogies parmi les choses du droit commun, et vous savez que la loi trouve moyen de protéger les choses incorporchles, quoiqu'elles ne soient pas susceptibles d'une possession animo et corpore. Après tout, le législateur fait respecter le droit des auteurs pendant un temps assez prolongé; il n'est donc pas impossible de le garantir, par les mêmes movens, d'une manière permanente. Je conviens que l'auteur ne doit pas tout à Jui-même et qu'il a beaucoup emprunté à la société passée et présente. Mais le possesseur d'une terre n'est-il pas dans le même cas? Su possession serait-elle efficace, s'il ne vivait pas en société? Il n'a pas, que je sache, inventé et perfectionne les movens de culture, et personne ne neut mettre en doute la participation de la société entière à ses travaux. - Nous devons reconnuitre aussi qu'un brin d'herhe est aussi respectable qu'un château. Gépendant vous connaissez cette maxime de sens commun : « in jure

ushil and free nikil must unum et ideas, es a unus la règle : a l'instelle et la neutre de action s. Cesti-nement les tribunaux refuseraient d'accorder des dommesses-increts à celtiq sie splaindrait qu'oln tiut à pris un bin d'âlenée; il en serait de même al un nature se plaignait de la plus petite ciation comme d'une violation de son droit. On enaimnem s'il féreivain a ou nou minéréet à se plaindre, et la citation aera réprincié qu'unaunt qu'elle pourrait nuire à l'exploitation commerciale de l'ouvrage; ordinairement la citation ae pourra que la sortes les intérêtés de l'éctivis, mui-qu'elle fera committre son ouvrage sans rendre sa lecture institule. Airs, même sous ce rapport, ja n'haprever pas quelle différence et ly a lieu d'établir entre la pro-riété l'inférence et la promotéée convertéel.

La différence vraic, celle qui dans mes idées a une importance particulière, vient de ce que la perpétuité n'est pas nécessaire nour stimuler la production fittéraire. Le travail des lettres est par lui-même fort attravant et, alors même que l'auteur n'aurait pas ou droit perpétuel, les cenvains ne manqueraient pas de répondre à l'appel de la gloire ou de l'ambition. Ainsi cette esnèce de propriété ne se insufierait pas, comme l'autre, par la nécessité de créer un excitant au travail Mais puisque la loi consecre la propriété des choses corporelles, je trouve qu'il est équitable d'accorder les mêmes garanties au produit le plus personnel qui soit erce. Si le style est l'homme, jamais produit ne fut plus profondément marqué du caractère de la personne qui le crée. On ne comprend donc pas une loi qui a deux poids et deux mesures, qui accorde une propriété perpituelle à celui qui défriche un champ et seulement un droit temporaire à celui qui produit une œuvre immortelle. La carrière de l'écrivain, dit-on, est un sacerdoce comme la mission du prêtre, et ni la religion ni les idées ne sout vénales. Ce sont là de vaines déclamations. Est-il vrai que la publication d'un ouvrage fait paitre des intérêts pécuniaires? Est-il vrai que ces intérêts pécuniaires sont conservés pour un temps par la loi? Estil vrai qu'on pourrait perpétuer cette protection temporaire? Est-il vrai qu'il y aurait justice à le faire? Si toutes ces propositions sont exactes, la consequence qu'il faut en tirer c'est que la distinction entre les productions matérielles et les productions littéraires ne se justifie par rien. Remarquez enfin que l'auteur cres: sans enlever à qui que ce soit le moyen de faire de même, tandis que celui qui crée des produits matériels a le monopole d'un instrument qui n'est pas à la disposition de tout le monde. L'auteur laisse la carrière ouverte à ses émules, tandis que le propriétaire s'enforme par des clôtures qui arrêtent les voisins.

Cette perpénité d'ailleurs ne s'appliquera qu's un tris-petit nombre d'auvres de giaie, les seules qui triversent les iécles. Pour presque toutes les productions d'une époque, je n'en eucepa pas les miennes, et je déclare ici que la loi actuelle me protige suffixament (Sourivers), la période de treute aus sera plus que affinante. On poerrait d'ailleurs précipier l'attribution au domaine public par une disposition ainsi conque : et Derspie les ayants froit auront hissée passer dir aus sans faire une nouvelle édition ou un nouveau triange, la propriété sera cussée abundonnée, et toute

personne pourra l'éditer sans payer de redevance soit à l'auteur, soit à ses ayants cause. »

Il me reste à combattre une dernière objection tirée de ce que la loi ne reconnaît pas la propriété scientifique et n'accorde à la propriété industrielle qu'une protection de quinze années? La différence s'explique par cette raison que les déconvertes scientifiques et industrielles auraient tôt ou tard été faites par d'autres; il n'y a pas de raison pour accorder un privilège exclusif à ceux qui ont déconvert des lois que d'autres auraient trouvées quelque temps après. Agir autrement serait leur conférer un privilége exclusif pour avoir précédé de quelque temps ceux qui auraient rendu le même service. Au contraire, la propriété littéraire est essentiellement personnelle, et elle est l'homme même. On comprend qu'elle soit mieux protègée, puison'elle est un véritable produit auguel l'auteur a imprimé son cachet personnel et perpétuel.

## DOUZIEME LECON

Hebur sur la leçun precidente — Bépans sur objections enviryes par purchase auditoris. — Object de la leçun de jura Benuriertos de trosature. — Einde préferentaire sur le geuire de la papalitem — Les de Balthon — Empérierent et reproduis au dévelopment de la population — Empérierent et provint au dévelopment de la population — Empérierent préventit — Moval restrant — Objections » la the ende Mildon. — Bépanses,

Verstredt, 45 janvier 1861

## MESSIEERS,

Le suis leureux de voir que mon auditoire se passisume pour les grands problèmes dout nous nus socupons. Il n'en est pos en effet de plus profond que colin qui à fail bijed de mus legons précidentes. Bepuis la dernière séance beaucoup d'objections n'out été encoyées; els aubreaurse qui attendiaiest, puur camhattre, le complet développement tle ma théorie, se sont mantrés et au trepiels les objections déjà réfutiées, au ce non tespoés de nouvelles. Quoique notre courrier soit aujourt'hui nu pen changé, pie mé folicite au lise de m'en plaindre; car votre aréver me coppolé cette jeunesse grave de la Resturation qui se passionant. sur cours de MM. Guized, Cousin et Villemain, Les auditeurs se passionnaient alors peur les professeurs et et pour les idées. Mains heureux que vos derauciers, vous ne pouvez prendre parti qua pour ou contre les idées, cor professeurs illustres n'ayun les hissés de continuteurs digues de leur celdérité. Mais il suffit, pour vos progrès et pour ma propre sufséchero, que le fond des choics sectio votre ardeur intellectuelle; ce symptône me fait espérer que cette génération sera massi Kéronde en hommes distingués que celle dont je vous rappelle Percomée.

Avec nn peu d'ordre, je n'aurai pas besoin de beaucom de temps pour répondre aux objections qui m'ont été faites. En vous disant, à la dernière leçon, que le système de la possession n'avait pas trouvé de défenseur, je m'étais trompé; il y avait dans mon auditoire deux personnes qui pensaient à elle, et qui attendaient un moment favorable pour se déclarer. Or, disent-elles la possession n'est pas un simple fait; comme elle ne s'applique qu'à des choses sans maître, et qu'elle ne préjudicie à aucun droit antérieur, elle constitue un véritable droit. En d'autres termes, celui qui occupe une chose sans maître agit en vertu d'un jus possidendi naturel, qui appartient à toute personne en présence des biens vacants. Voilà pour la part de la nature dans la propriété. Le surplus est la création du travail, et nul ne pourrait prélendre à ce qui a été créé par l'activité personnelle du possesseur.

En résumé, toute propriété se compose de deux parties: l'une qui est due au travail et l'autre qui vient de la nature. La première ne peut pas être contestée à l'homme qui la erve, et la seconde peut-être occupée sans préjudicier à personne, ce qui suffit pour démonter sa justice. — Voilà la vieille théorie que mes contradicteurs préfèrent à celle que je vous ai exposée.

Pour your démontrer son insuffisance, le rappellerai que le fait de la possession, quand on ne le rattache pas à un principe supérieur qui le légitime, est entièrement impuissant à fonder quoi que ec soit. D'abord, je demande ee qui constitue un acte suffisant de possession pour qu'il y ait appropriation. Est-ce le contact matériet de l'homme avec la chose, comme l'exigent les jurisconsultes pour l'appropriation du gibier? Si oui, ie vous dirai que l'homme avec son corps ne convrirait pas deux mètres carrés de terre. Suffira t il qu'il plante des piquets pour indiquer son passage? En ce cas, il prendra possession d'un royaume entier dans quelques semaines. L'hypothèse suivante vous démontrera ce qu'est la possession en dehors de la nécessité sociale sor laquelle je fonde la propriété. Robinson est dans son ile, et pendant les années qu'il v a véeu seul il a en le temps d'en faire le tour plusieurs fois et de laisser partout la trace de son occupation. Il n'a travaille qu'une petite partie; mais neu importe, si la possession suffit. Il n'rn est pas moins vrai que partout où il a passé il a planté des piquets qui sont la marque de prise de possession. Arrivent des anthropophages qui en veulent à sa vie; il les repousse et les tue pour sa défense personnelle, Rien de mieux puisqu'il agit au nom du droit de vivre. Mais viennent des naufragés qui ont les meilleures intentions du monde, qui demandeut à enliver des terres pour se nourrir et pour-

voir à leurs besoins divers. Au lieu d'être l'homme sensible qui est heureux d'avoir la société de Vendredi. supposez que Robinson soit un homme ésoiste et bautain qui se complaît dans sa solitude, heureux d'avoir fui les hommes et malheureux de les retrouver. Quoique ces hommes se présentent en amis et que Robinson connaisse leurs intentions, il les renousse durement, en disant : Je possède ces terres depuis plusieurs an nées et l'entends les défendre contre toute agression. Si vous insistez, la violation do ma propriété sera flagrapte et je vous repousserai par les armes, - Les naufragés répondent que la plus grande partie de l'île lui est inutile. - le n'ai de compte à rendre envers personne, reprend Crusoé; quand j'ai occupé, je n'ai fait de tort à qui que ce soit et, par conséquent, mon droit est tel que je puis en user et en abuser. Ainsi retirez yous et allez mourir au fond des mers. - Voilà la formule de la propriété individuelle fondée sur le possideo quia possideo. En bien! jo n'hésite pas à dire que si les naufragés ont assez de force pour substituer une possession efficace à celle que Robinson a établie, sans pécessité pour lui et au grand préjudice de ses semblables, ils ne violeront aucune règle de justice. Mais, au lieu de considérer cette hypothèse imaginaire. pensez aux colonies que la civilisation envoie dans les pays occupés par des peuplades sauvages. Que faisons nous en Algérie et qu'ont fait les Américains du Nord? N'avons-nous pas chassé devant nous des possesseurs qui occupaient et qui n'avaient dépouillé personne? Pourquoi les trouble-t-on? Au nom de l'intérêt général, au nom de l'utilité sociale, par le droit

supérieur de la civilisation. Si on yous disait que le droit individuel des berberes doit l'emporter sur le droit général de la civilisation, votre esprit progressif se révolterait. Eh bien! sovez consequents avec vous-mêmes. Le jour où dans nos sociétés organisées par la civilisation la propriété individuelle et inégale ne serait plus necessaire, elle tomberait d'elle-même. Ce qui l'a maintenue jusqu'à présent et ce qui, à mon sens, la maintiendra, c'est qu'elle vivifie la société et fait marcher le progrès humain. Du moment qu'elle est nécessaire, elle est juste entre les individus. Je résume ma réponse à la première catégorie de mes contradicteurs. en demandant pardon à la majorité de mes auditeurs pour la répétition qu'ils sont condamnés à entendre : je ne discute pas la question de justice, mais la question de nécessité. S'il est prouvé que d'autres possesseurs ne pourraient pas posséder autrement que d'une manière inégale, j'ai le droit de dire: In pari causa melior est causa possidentis.

D'autres, au contraire, ne demandent quelle est la propriété qui, adon mei, est nécessire. Est-ce la propriété du concentrée aristocratiquement de l'Angleterre, ou la propriété donnentiquement moi est pas la même que la propriété des le Prancet de la Prançet de la Prançet de la Prançet de la Propriété des l'ambient que la propriété déseite, ce celle-ci différe de la propriété destreme libre pur l'effet des lois de la Révolution, que si cile a champf à plusionir reprisse. l'organisation de la propriété paut se modifiér encore. l'organisation de la propriété paut se modifiér encore. Tout cole est visi, et, pa pa lus par la propriété que pour tout autre institution, le n'édmés que la légis-laite soit modernée à l'immedialité. Le ne fait étail. Le ne fait étail.

leurs pas ici la théorie de toutes les législations positives. Nos sexums que le drity positif est varieble suivant les pays, et que évet aux institutions contingentes que apapiques la phrase sceptique de Pereil. Frierde a degle de la Parietes, erreure au cédé De qualle inégalisé ai-judonc wullu partie? De celle qui est popole à l'égalisé et à la communauté. Cest par le socialisme et le communisme que la propriété à de sinespie. Cest contre cur, que je l'ai défendue en démontrant, suffisamment je creix, que l'égalisé et le communaté, loir de directe propriété à de simunaté, loir de directer civis, que l'égalisé et le communaté, loir de directer civis, que l'égalisé et le communaté, loir de directerent de boutes les forces indivisions.

On me demonde aussi ce que je pense de la liberté testamentaire. Je m'expliqueesi sur co point lorsque j'abordersi, après les vacances de Pâques, les rapports de l'économie publique avec l'État. C'est à dessein que j'ai renvoje étate grave question au moment où j'embrasserai un ensemble de questions qui présoutent plusieurs analogies entre elles.

Quant aux observations qui m'ont été faite sur la propriété littéraire, elles trouveront leur réponse dans le complément que je dois douner aux développements que l'heure a interrompus à ma dernière leçon.

Le cherche à m'expliquer pourquoi la propriété littéraire trouve des adversaires parmi ceux-la qui défendent la propriété des choses corporelles avec tant d'ardeur? Car les défénseurs de la propriété, ne tenant asseun compts de mes condusions qui sont conformes aux leurs, poussent l'intolérance jusqu'à me reprocher les motifs que je préfère. Comment dans s'explique leur indifférence à l'égard de la propriété littéraire? Résellé ilitéraire?



moins juste que l'autre l'Ne vient-elle pas du traveil le plas personnel qu'en paisse marginer? - le n'en apia pour na part trouver d'autre explication que cible-ci; c'est qu'elle n'est pas nocessaire et que jomais la propriète prépriedle na été jugée indisposoble pour fiire nuitre les poètes, les philosophes el les orieturs. La gluire et l'espoir de la puissance sont des stimulants qui sudisent à cette production; c'est pour cal que la propriét libérire n'a jamais dé consacrée par les loi. Je trouve lla une preuve et une confranction de ma théorie sur l'origine de la propriété. Si tout le monde travaillait aux tâches les plus relutantes, comme aux curves de l'appir, la maour de la plaire, la propriété ne serait plus nécessaire et elle tomberait d'elle-même.

Quoique la propriété littéraire perpétuelle ne soit pas nécessaire, je crais pouvoir l'atmentre sans être en contradiction avec moi-nême. La raison en est que cette peopriété ne fait de tot à personne, qu'elle not toute du travail et que l'appropriation ne cause aneun régludice à autruit. Tout viend ut travail, et ce que le milleu social a fourni resemble à l'asu, à l'air et à la lumière, mis ordes richesses indéfinies.

Le destrième fineteur de preduction qui prend sa part dans la masse produité, c'est le travail dont la partion se nomme le salaire. Le salaire est une somme ficé à forbit, sorte le patron et les ouvriers, et mogennant laquelle ces dernières abandonnent au premier leur part dans le produit. Comme ils travaillent pour vivre et qu'ils ne peuvent pas attendre les résultats sistainers de l'industrie, les ouvriers convertissent cette part éventuelle en une somme fixe payablo périodiquement soit par jour, soit par semaine, soit même par quinzône ou par mois. Le salaire n'est pas la seule forme qu'ait revêtne la rémunération du travail; mais c'est la manière la plus unitée dans tous les pays, et c'est celle qu'emploje surtout l'industrie moderne.

Nous voici, messiones, on face d'un bien intéressant problème, et j'ajoute d'un bien redoutable problème. La politique n'en agite pas souvent d'aussi profonds ; il faudrait avoir des vues bien courtes pour regarder avec indifférence une question qui est grosse de tempêtes, qui menace constamment la tranquillité publique, qui tous les jours peut mettre en péril quelque branche de notre industrie. Il faut done que nous la regardions en face; car la vérité n'est pas dangereuse, c'est l'erreur qui offre des périls. Je ne suis nas de ceux qui distinguent les questions périlleuses et celles qui ne le sont pas, qui veulent étouffer les unes et manifester les autres. Pour moi il n'v a de distinction à faire qu'entre la vérité et l'erreur. Celle-ci est scule à redouter, et mon von le plus ardent consiste à désirer que la génération qu'il m'est donné d'instruire s'habitue à examiner sans crainte toutes les questions, sans se départir cependant du calme et de l'impartialité qui conviennent au désir de connaître la vérité.

Les sahires, messieurs, ne sont pas une somme invariable, et vous verrez que leur quotité dépend de plusieurs cironstances. Pour analyser les causes qui agissent sur la hausse ou la baisse des salaires, il nous faut étudier d'abord une loi qui a une importance générale en matière économique, mais qui en a particuherale en matière économique, mais qui en a particu-



lièrement dans l'étude de la question des salaires. Je veux parler du principe de la population, principo qui a tant divisé, même passionné les esprits, et qui a rendu célèbre le nom de Malthus. Il était naturel que Malthus attachât son nom à cette loi, parce que, le premier, il en a fait la démonstration scientifique. Ce n'est pas ini cependant qui l'a découverte; bien avant la publication de son livre, elle avait été soupconnée par les uns et formulée par les autres. On en trouve dans Aristote comme un pressentiment, et Malthus lui-même cite les noms des Anglais qui en avaient parlé avant lui, C'est ainsi que Ricardo a donné son nom à la théorie de la rente de la terre pour avoir exposé scientifiquement la loi précédemment formulée par West et Anderson. Voici, en quelques mots, le principe de la population, tel que l'explique Maithus dans l'ouvrage qu'il a publié en 1803 sous le titre de : Essais sur le principe de la population.

Il est bien érideux que dans un pays douné la population est limité por la quatidé des abulsiances, ou platide des moyans d'existence dont le pays dispon. Si cette limite dats dépassée par un excles de population, l'excédant de bouches bumbines ne pourroit pas vivre et serait détruit par la most. Il resteruit aux malhanreux la ressource d'enigirer et d'aller chercher leur nourriture dans d'autres régions, de manière que le trou-pelaie cistant ser un point fermit les vides cuverts ailleurs. Ce qui est vrai d'un pays déternaine le servit de l'unières entier, si la population détit partout pressée de manière à rempir toutes les places. Pervenue à ce neximum idéal de despité, la poslatino humaino ne pourrait pas dépasser la quantité de moyens d'existence, et comme l'émigration ne servivirait plus de dégagement, le globe étant cocupé en centier, l'excécult de populations, visit y en sait un servir la fathement condumné à mourir. A meins de nime l'évidence, je et a staolument impossible de content le vérité de cette proposition hypothégique. Il s'agid de souvir ministenant si ce détaut de proprietion carbre la population et les moyens d'existence peut se revoluire.

Le Créateur paraît avoir pris un soin particulier de conserver les espèces; car il a multiplié les germes d'une facon extraordinaire. Chaque individu d'une espèce peut donner une quantité de germes telle que, si tous étaient féconds, la terre ne tarderait pas à en être couverte. C'est une chose bien digne de remarque que la quantité des germes est en raison inverse de la perfection des êtres. Voyez les plantes, Par bouture ou par semence, elles se multiplient prodigieusement. Un pavot, un tournesol donnent jusqu'à 1,000 ou 2,500 graines. Les poissons ont aussi une prodigieuse fécondité, et il faut que les buitres aient une bien grande facilité à se reproduire pour satisfaire aux besoins chaque jour plus étendus de la consommation, Quant aux mammifères, la fécondation est moins abondante, et parmi eux c'est l'homme qui est le moins prolifique. Les hommes eux-mêmes sont soumis à cette loi; les natures les plus délicates sont souvent condamnées à la stérilité et, parmi les familles, vous verrez que les plus affinées de race sont menacies d'extinction, tandis que les organisations grossières, mais vigoureuses, ne craignent rien de semblable. Il est naturel que la difficulté de se reproduire soit en raison direrte de la complication de la vie, que la reproduction soit plus abondante dans les espèces moins perfectionnees, précisément porce qu'elles offrent une moins grande multiplicité de ressorts.

Onoique l'homme occupe le dernier rang dans l'échelle des êtres considérés au point de vue de la reproduction, il est cependant démontré qu'en moyenne chaque couple pourrait donner de cinq à six enfants, Chacun des enfants avant une l'aculté égale de fecondation se multiplierait de la même manière, et ainsi de suite, en suivant une progression géométrique. Or, vous savez à quels énormes chiffres aboutit la proportion géométrique quand elle est poursuivie un peu loin, alors même que le point de départ ne serait qu'un chiffre modique. En bien, cette progression est non-seulement possible, mais réelle: car une tendance invincible pousse les hommes, par la toute-puissance du plaisir, à croître et multiplier. Ainsi la progression existe a l'état de tendance marquée et prouvée par des faits à peu près constants et généraux.

If on est autrement des meyens d'existence qui sugmentent bies plus beniement et seines, tout su plus, me progression arithmètique. Or, la progression arithmètique neu sitt que pade chaudo les grandes ciajumbées de la progression géométrique. Mattitus ne croorit pas à la progression géométrique. Mattitus ne croorit pas à praphiction risquereus de ces deux formules; mais cottume elles étaient à peu price exactes, il s'en servait pour bien faire comprender su penice. Quelle que soit en en effet la fécondité naturelle de la terre, cette puissance en est à i reis ai un capital afficiant ne vieut pas «? joindre. La production suppose un capital qui est sa limite, et le capital ne peut pas être augmenté à volonté; c'est une épargno accumulée avec le temps, et dont l'augmentation insensible ne peut pas suivre la progression géométrique de l'accroissement de la population. L'expérience a prouvé d'ailleurs que l'angmentation du capital sur le même fonds ne donne pas un aceroissement de produits proportionné à celui du capital. Avec un capital de 2,000 francs, votre champ vous donne 200 francs. Portez le capital à 4,000 francs. au lieu de 400 francs vous n'en aurez que 500 ; portezle à 8,000 francs, au lieu de 800 francs vous en obtiendrez 500 francs. Il viendra un moment où l'addition d'un capital nouveau n'ajoutera rien au produit, parce que la terre étant saturée d'avances est arrivée à son maximum de fécondité. Achetez du fumier pour 200 france et jetez-le sur une prairie qui n'en recevait pas jusque-là, votre foin sera plus beau et plus abondant, Portez-en pour 1,200 francs, et l'excès nuira à votre prairie. C'est donc avec raison que la terre, sous l'action du capital, a été comparée à une ceinture élastique qui s'étire de moins en moins malgré le redoublement des efforts et qui, après un certain degré de tension, ne pourrait plus s'allonger, de sorte que tout effort . nouveau n'aurait d'antre effet que de la couper en deux.

La tendance de la population à s'accroître est donc telle, que le nombre des habitants doit arriver, s'il ne rencontre pas d'obstacle, à dépasser la mesure des moyens d'evistence. Sons ce rapport, l'espèce humaine ne diffère pas sensiblement des autres espèces. Pas vou les sermes des plantes ne couvrent-iés cas la terre? C'est que beaucoup de ces germes sont détruits sans être fécondés. Ne trouvant pas de nourriture ils meurent et, d'un autre côté. l'homme en détruit besucoun pour soigner les cultures qui conviennent le mieux à ses besoins. Il en est de même des germes humains; beaucoup périssent sans créer, et ceux qui créent l'excédant de population sont ramenés à la terrible loi par quelque moyen. Malthus appelait positifs et après lui on a nommé obstacles ou moyens répressifs ceux qui détruisent l'excédant de la population. Les movens répressifs sont la guerre, les maladies et toutes les causes de destruction qui fauchent l'humanité. L'excédant de population ne meurt pas de faim positivement, au moins dans nos sociétés civilisées. Le spectacle d'un homme souffrant les tortures de la faim ne manquerait pas d'émouvoir l'âme la moins compatissante, et il n'y a nas de cœur și dur qui ne consentit à subir une privation partielle sur le nécessaire, pour prolonger une vie près de s'éteindre. Mais l'augmentation de la population fait que les subsistances deviennent chères et que, par suite de l'élévation du prix, elles sont moins accessibles aux petites fortunes. Ceux qui autrefois avaient un nécessaire abondant sont obligés de se réduire et de se nourrir d'une manière insuffisante. Le défant de nouvriture affaiblit peu à peu les tempéraments les mieux doués, hate les décès et les multiplie. Ainsi l'excédant de population est condamné à mort, non à une mort instantanée, mais à la mort insensible qui résulte des privations. En attendant ce triste dénoument, la population souffre de son excès parce que les privations s'étendent sur un très-grand nombre de personnes. Supposez que l'excédant de la population soit d'un million d'habitants. Ce million périra, et peut-être en périra-t-il un plus grand nombre. En tout cas, trois ou quatre millions seront condamnés à souffrir, à se priver, à végéter dans une existence malheureuse.

Bion rest impropre à comprendre la liberté et à pratiquer l'indépendance comme cette miscriabe piessurille qui est codave de la hondre et, par suite, esclare des patrons qui ini font accepter le plus modique salaire. Patalement elle est l'incurament de toute les émeutes et de tous les despoissmes, parce qui elle ne s'inspire que du méconteriment insignable de as tirte destinée. Asse quicosque a quelque attachement pour la liberté politique dépore l'accès de la populstion, autant que les nimes sensibles et philambrepiques sont affligées en pensant à de millers d'étres bunsais condamnés à souffir.

Les germes des vigilians, des poissons et autres animatts nont condamnés à périr lorqui les netwouves pas d'alimentation. Si les germes naissent en excédant, in mort des êtres en excédant et individule. Souvent excetains animant sont la péture des autres. Comme les végétaux et les animants n'ont ai raisonn in prévessors, ce résultat est bal pour eut; aucun moyen préventif ne peut l'empédent. L'homene, an contraire, est dond de raison et de prévoquence la part des mogens précentifs, il peut empéder la terrible action de sonoyan espressifs. Au lieu d'exposer une population excessive à périr dans la souffrance, il peut prévair un saisonse por la praique de la contirence solomátrie; c'est la traduction la plus généralement adoptée de ce que haltous pepalet in plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic plus plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic plus plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic plus que de la contirence solomátrie; c'est la traduction la plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic plus plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic plus de la contirence solomátrie; c'est la traduction la plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic parties de la contirence solomátrie; c'est la traduction la plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic necessités parties de la contirence solomátrie; c'est la traduction la plus généralement adoptée de ce que haltous apolatic necessités de la contirence solomátrie; c'est la traduction de la contirence solomátrie de la continue de la con

Je tonche, messieurs, à la partie de la doctrine de Malthus qui a valu tant de calomnies à cet homme respectable, que sa vie religieuse et morale n'a pas préservé des plus étranges accusations. Des écrivains, qui sans doute ne pouvaient pas eroire que la chasteté et la continence fussent des vertus possibles, ont donné au morai restraint de Malthus la plus dégoûtante des interprétations. Tandis que le pasteur anglican recommandait la neatique d'une vertu, des ignorants qui n'avaient pas lu le principe de la population ont fait croire à la masse plus ignorante que Malthus conseillait ces honteuses habitudes que je n'ose pas nommer même en latin. Je me rappelle encore l'époque où l'on accusait les économistes d'être des Malthusiens, où les socialistes supprimaient une chaire d'économie politique au Gollége de France comme étant une tribune de Malthusianisme, où quelques journaux appelaient Malthusiennes les filles de joie. Il faudrait en finir avec ces équivoques. Malthus n'a jamais donné ce scandale, et moins que personne il aurait étalé une théorie que n'avoueraient pas formellement même ceux qui pratiquent ces halutudes repoussantes, Il s'est borné à dire aux hommes : « Vous ètes raisonnables et prévoyants ; profitez de l'empire que tout être responsable a sur soi-même pour mesurer le nombre de vos enfants à vos ressources. Si yous êtes indigent, abstenez-yons du mariage; si vous p'avez pas de quoi nourrir un cafant, n'on ayez pas davantage ou du moins que vos efforts et votre travail mettent vos movens au niveau du nombre d'enfants. Si vous ne savez pas vous contenir, vous êtes coupables de mettre au monde des enfants qui sont

failement condamnés à mourir et à faire souffir leurs compagnos i finôteure. » A cels se rediait la pensée de Malthus; et si elle n'est pas incontestable, il faut convenir du moins qu'elle est irréprochaile morelment. La théroir pourrait être soude par les bonnnes de totales les religions qui recommandent aux égours la sincérité dans les reports sexuels et capendant bonneral la chaiste d'aux le cellitat ou l'abstinace comme une vertu sainte, qui callent les bonnes se-les l'espris et recommandent aux fours la chair d'abéir aux lois de la nature, qui sont celles de lièce.

La première objection qui ait été faite à la théorie de Malthus, c'est que l'ordre de la création serait vicieux, s'il y avait contradiction entre la marche de la population et celle des moyens d'existence, Que dire d'un plan où la tendance de la population à s'accroître suivrait une progression géométrique, tandis que la quantité des subsistances ne pourrait augmenter que d'après une progression arithmétique? - Messieurs. cette objection n'est pas nouvelle et vous en connaissez la forme plus générale ; car vous savez qu'on a fait du mal moral le prétexte d'une accusation contre la Providence. Mais le mal moral, vous le savez, n'est que l'abus de notre liberté, et ce serait retourner contre Dieu le plus grand de ses bienfaits, si nous l'accusions de nous avoir faits responsables et libres. Or, la liberté consiste essentiellement dans le droit de choisir entre le bien et le mal, et si l'abus, qui constitue le mal moral, n'était pas possible, il n'y aurait a proprement parler aucuse liberté. Autant vaudrait reprocher à

Dieu d'avoir fait l'ombre qui est la conséqueuce de la lumière. En bien ! l'excès de populatinn n'est que lo résultat de notre liberté. Du moment que nous pouvons le prévenir par la continence volontaire dans le devoir et la vertu, il n'y a pas le moindre grief à élever contre la Providence.

On nive-sl'un autre côté, la théorie de Malthus en disant que la terre est loin d'être occupée en entier ; que la population porte la prospérité dans les lieux où elle s'accumule. Quels sont les pays les plus misérables? Précisément ceux où il n'v a pas de nonulation. Quels sont les plus riches? Ceux où la population a lo plus do densité. Considérez les contrées inoccuoées dans l'Afrique, en Australie, dans l'Amérique du Nord et du Sud, Il y a hien du temps à traverser avant que les muntagnes de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique et même de l'Europe soient cultivées en étage et acquièrent la valeur et la fécondité que l'accumulation des habitants neut donner à une colline nue et presque stérile. Voyez tout près : la place sur laquelle Paris a été élevé et les environs n'étaient ou'une terre craveuse. Le voisinage du fleuve a fait construire une villo et, aux environs de la capitale, l'industrie de la population a créé la culture maraîchère, c'est à-dire celle qui demande le meilleur sol. Songez, dit-on, aux milliards qui sont accumulés sur cette terre crayense, et dites si la nopulation n'est pas un bienfait, au lieu d'être un fléan

S'il y a, sur un point, trop plein de population, la nécessité la fera sortir des lieux où elle surahondo pour aller coloniser et civiliser les contrées inocenpées. Qui done songereit à quitter son pays s'il n'était, poussé per le bessir! Le plus grands faits de la civilisation sont ills de la nécessité; de même que l'inégalité des conditions sert à entretenir les travans prosaires à la marche intérieure d'une société, simi les manque de vivres pousse les hommes hors et de pays et, avec eux, envoie la civilisation là où elle n'a pas encere nécêts.

Il v a dans les observations que je viens d'exposer une grande part de vérité; mais elles n'infirment pas les idées de Malthus. Sans examiner si la terre entière possède suffisamment de ressources pour nourrir la population qu'elle peut porter, il n'est pas moins vrai que dans un pays donné. l'excès de population est capable de causer de grandes souffrances. L'émigration et la colonisation seront dans certains cas d'une grande utilité; mais il s'en faut de beaucoup que le remède soit toujours praticable et surtout infaillible. L'émigration ne servirait de rien si les émigrants n'emportaient pas de capitaux pour mettre en culture les terresqu'ils vont occuper; car, vous savez que le capital est un facteur indispensable à la production. Or, il peut se faire que dans le pays où s'est produit le trop plein de population, le capital ne surabonde pas et que la culture en demande plus qu'on ne peut lui en fournir. À quoi servirait d'envoyer nos émigrants en les chargeant de capitaux qui trouverzient leur emploi chez nous? Au lieu d'exporter les bras et l'argent, n'y aurait-il pas plus de profit à faire chez nous de l'agriculture intensive? L'émigration et la colonisation ne sont une bonne mesure qu'autant que le trop plein de population se produit dans un pays oi les capitaus sont abendants et ne trouvent pas d'emploi. Partout allieurs la colonisation, envisagée au point de vue purment économique, ne dumera que de ficheurs résultats. Je réserve le côté pullique de la question des colonies et je ne la juge en ce moment qu'un point de vue retreint de la population et de la production des richeuses.

Il est vrai, d'un autre côté, que l'accumulation de la population sur un point donné y attire la richesse et y crée des valeurs énormes, même des cultures artificielles. Mais cette accumulation soutire aux extrémités les capitaux qui seraient utilement employés sur place; la densité étant supposée la même partout, il est évident que la richesse ne serait pas identique en tous lieux. Si d'ailleurs vous imaginez que, dans toutes les parties du globe, la population est aussi pressée qu'à Paris et à Loudres, les hommes ainsi multipliés auraient la même fécondité que leurs prédécesseurs, et alors l'excédant de la population n'aurait d'antre remède que la mort. Ainsi de deux choses l'une : si vous considérez la population sur un point donné, le trop-plein est possible et on en a vu de tristes exemples. En ce cas, l'émigration n'est un remède qu'autant que les émigrants peuvent emporter des capitaux qui surabondent dans le pays. Si, au lieu d'examiner un pays déterminé, on suppose que la population ait acquis son maximum de densité sur tous les points de la terre, l'excédant de population qui, dans cette hypothèse, viendrait à se produire n'aurait d'autre correctif que l'augmentation des décès.

Il y a, d'après co qui précède, lieu d'être sarpirque des légliateurs, pour forvirier l'extension de la population, aient accordé des primes aux familles les plus nombreuses. Une pareille conduite ne peut s'expliquer que de la part des chés militaires qui, syant hessin d'hommes, aiment à récompenser ceux qui fournissent de la chair à canno, la temps norma, ces lois et ces primes sont inutiles nu dangereuses : inutiles, puisque la population tend d'alpasser lli me sare des subsistances; d'angereuses là col la population est déquate aux movem d'existence

Nous verrons cependant, à la fin de la leçem prechaire, aprês avoir arpost l'historique de la population, que, dans les temps de d'écidence, la population teal à décretire même au-dessous des moyens de subsistance. Les primes ne pourraient pas susuriment relever la population qui décroît, mais leur seul défaut serait d'être inuffice et on ne pourraient pas dans cepériodes de vice et de chute, leur reproduct d'être périèllemes.

### TREIZIÈME LECON

State du primepe de la regulation. — Exame des objections. — Dijections de Sumanda trefe de Persantent ands finantine arbidisters — Objection trécé de ce que cette les serait une recusation entre la Providence, — Objection trècé de ce que retrate de la possibilitation et disease, il à une grande pros-print. — Objection trivée du ce que toutes les places ne sont pas occu-ples. — Bilistère de la requisitation et la requisitation de la requisitation de la population.

Vendrodi, 20 janvier 1855

#### Massieurs,

l'ai terminé ma dernière leçon en exposant les principales objections qui ont été opposées au principe de la population, et l'heure m'a forcé à renvoyer à la séance d'aujourd'hui la fin de cette revue critique.

Voici une objection (elle est de Sismondi) dont l'auteur oppose que, si la loi de Mallins était verie, les fimilles qui vivent dans l'opulence, n'étant pas génées par la question des moyens d'éxistence, se développeraient constamment; et cependant les familles inportantes (celle des Montmorency par exemple) ne completar plus qu'un petit inombre de représentation beaucou se sont écimies et d'autres sont près de finir. Simonodi aurit le pajouter que dans plusiours pays, notamment en France, les familles aisées de la bourgonie non qu'un nombre d'enfants inférieur à la moyenne. Il nursit pu dire aussi que les classes ou-vrères sont trè-pourbiliques, que les manages d'ouvriers dépassent souvent la moyenne, de sorte que, noi qu'on openne le saciété par le haut, soi qu'on la preune par pour de partier par le haut, soi qu'on la preune par dépassent souvent la moyenne, de sorte que, noi qu'on d'apreune passeité par le haut, soi qu'on la preune par dépassent souvent la moyenne, de sorte que, noi qu'on preune passeité par le haut, soi qu'on la preune par reisent au-desoun du nombre d'enfants qu'il pour reisent au-desoun du nombre d'enfants qu'il pour-reisent au mande plus d'enfants qu'ils n'un peuvent noutrie au mande plus d'enfants qu'ils n'un peuvent noutrie au mande plus d'enfants qu'ils n'un peuvent noutrie

Aux faits cités par Sismondi nous pourrions opposer l'exemple contraire des familles souveraines d'Aliemagne; mais cette réponse ne serait pas générale, et il faut chercher une autre explication. L'extinction des familles nobiliaires a eu nonr cause la délicatesse, des organisations produito par cette circonstance, qu'à chaque génération la race s'affine et perd de sa vigueur. Elles sont très-susceptibles sur la question des alliances, et leur esprit d'exclusion falt qu'à force de restreindre le cercle des mariages, les alliances ne se font plus qu'entre parents, et que le croisement des familles, si favorable à la vigueur des enfants, ne s'opère pas ou ne se fait que rarement. Pénetrez dans le faubourg Saint-Germain d'une ville de province; après très-peu de temps, vous serez étonne d'entendre tout le monde se traiter de cousin. Ce développement excessil de la parenté entre quelques familles est la ruine de la

fécondité des unions et la préparation de l'extinction. A cette cause de dénérissement il faut joindre le calcul de l'ambition, qui limite le nombre des enfants de peur que les descendants trop nombreux fussent obligés de sortir du rang social où ils ont véeu. Ce calcul n'est pas exclusivement propre aux grandes familles pobiliaires: on le trouve dans la bourgeoisie qui désire conserver à ses descendants la fortune ou l'aisance. Ainsi la prévoyance se développe dans les classes élevées, et si la population n'atteint pas parmi clies la limite des subsistances, c'est que les parents se préoccupent de transmettre à leurs cufants non-sculement des movens d'existence, mais encore la richesse qui conserve la position dans le monde. Au contraire, parmi les ouvriers qui ne laisseront à leurs enfants que des bras pour travailler l'imprévoyance est le fait ordinaire. Si quelque chose pouvait les retenir, le seul frein serait dans l'obligation de nouvrir les enfants pendant les premières années et d'assumer les charges de la famille naissante. Ainsi l'objection, loin de détruire la loi de Malthus, ne fait que la confirmer. Elle prouve que, dans la noblesse et la bourgeoisie, c'est le calcul ou la provoyance qui fait que le nombre des enfants n'atteint pas le chiffre que comporterait la quantité des subsistances, tandis que parmi les ouvriers, c'est par l'imprévoyance (triste résultat de la pauvreté) que la limite des subsistances est dépassée. Or, comme les ouvriers torment la portion la plus nombreuse de la population, on pent conclure que la population tend à dépasser la mesure des movens d'existence.

Une autre objection consiste à dire, au contraire, que

partout où la population est pressée il y a une grande prospérité, et que c'est à la densité des habitants que le département de la Seine, par exemple, doit sa position exceptionnelle. A cet exemple on ajoute le tableau de la misère où végètent les pays qui n'ont pas une population suffisante. Ainsi l'Espagne, dont la population n'est pas assez abondante, n'utilise pas l'admirable fertilité de son territoire. Ceux qui parient ainsi sont évidemment dunes d'une illusion. La prospérité excentionnelle du département de la Seine vient d'une accumulation extraordinaire des capitaux sur un point donné. Mais ces canitaux sont attirés des extrémités du pays et, s'ils n'étaient pas concentrés ici, ils serviraient à fertiliser des champs qui n'ont pas encore recu le maximum des avances qu'ils pourraient recevoir. Ainsi la richesse du département où nous sommes vient de ce que les babitants des départements y partent leurs capitaux, au risque d'on priver leur propriété qui souvent en aurait grand besoin. L'Espagne à la vérité n'est pas assez peuplée; mais remarquer que cette papulation, quoique insuffisante, est, dans une grande proportion, mendiante, et que nulle part ailleurs la mendicité n'a pris la même extension. Cet état de choses prouve que les habitudes laborieuses monquent à l'Espagne encore plus que la population. D'ailleurs jo vous ai déjà dit à plusieurs reprises que, pour produire, trois facteurs sont indispensables, et que, sans le capital, les ouvriers n'auraient que faire d'une terre fertile. Ce qui manque à l'Espagne c'est le capital, sans lequel il n'y a pas de progrès possible dans la production des moyens d'existence. Si la population augmentait, comme le capital ne pourrait pas immédiatement s'accroître dans la même mesure, il en résulterait, au moins pendant quelque temps, une souffrance provenant de l'excédant de population. Les moyens répressife, dont je vous si parle à la dernière séance, interviendraient pour frapper ce manque de néviorance.

Mais, ajoute-t-on, il s'en faut de beaucoup que toutes les places suient accupées sur la terre ; il y en a encore beaucoup et de très-bonnes qui attendent un maître. Là cù la population est dense on tire parti de tout. Les collines sont cultivées en étage et les rochers eux-mêmes sont couverts de terre végétale par la main de l'homme. Avant qu'on n'ait utilisé ainsi les montagnes des Indes, de l'Amérique, de l'Afrique, ou seulement les montagnes de l'Europe, combien de siècles se seront écoulés! Depuis que l'humanité existe, rien de pareil n'est devenu necessaire. Pourquoi donc se préoccuper? Pourquoi etendre si loin ses vues et ses craintes? En supposant que ismais la population convre le globe, dans la proportion que nous avons constatée pour le département de la Seine, ce moment est si reculé qu'il serait puéril de s'en préoccuper. En attendant ce moment, dont une imagination hardie peut seule calculer l'éloignement, l'émigration portera le tron-plein des pays où la population surabonde, sur les points où clle est insuffisante.

La loi de Malthus peut opérer sur un point donné, dans un pays déterminé, et s'est déjà vérifiée bien des fois. Ainsi avant que se réalise l'hypothèse (imaginaire neut-être dont ie viens de parler. la loi agit dans des sociétés restreintes. L'émigration pourrait corriger le mal et jusqu'à présent elle a plus d'une fois agi avec efficacité; mais ce remède n'est pas toujours praticable. D'abord, même ceux qui souffrent ont avec le sol des attaches qu'on ne brise pas facilement. En attendant un sort meilleur, les malheureux aiment mieux souffrir sur place, espérant que la destinée deviendra plus clémente. Au lieu de chercher la fortune dans d'autres contrées, ils espèrent et restent, en se résignant à souffrir. Mais la mort arrive avant la fortune, et le moven répressif a fait son œuvre sans que l'infortuné ait yn la lumière d'un jour meilleur. D'ailleurs, je le répète en yous demandant pardon d'y mettre tant d'insistance, l'émigration n'est bonne qu'autant qu'elle emporte des capitaux à l'extérieur. Il faut donc que les capitaux abondent dans le pays; saus cela il v aurait dépendition dans la production intérieure. Si, au contraire, les émigrants partaient n'ayant que leurs bras, sans outils ni instruments, ni movens de s'en procurer, leur destinée ne serait pas sensiblement changée. Au lieu de mourir dans leur pays, ils iraient expirer sur quelque rivage inconnu.

élevées contre elle. A la vérité Bieu nous a dit : Croisnez et multiplier. Misi echa ne veui pus dire : Vous engendrecer des enfants pour qu'ils vivent dans la mière et qu'ils neurent d'une mort périnaturé. Vous serce des pères aveuglés et, por estainfaire la chair, vous préparere des enfants à la mort et lui fournirez heancoup d'herbe à fancher. » Le Bieu qui aurait fait des pères harbarns ne peut pas fère le Dieu des chrédos pères harbarns ne peut pas fère le Dieu des chré-

Ainsi la loi de Malthus triomphe des objections

tiens ni celui que Socrate appelait le « Θεός ἄγνωτος, » Après avoir exposé le principe, les objections et les réponses aux objections, je dois vous dire quelle est mon opinion personnelle sur la question. A considérer Pensemble de la création, je ne crois pas que la loi de Malthus puisse être un sujet d'effroi pour l'humanité. Je crois que la Providence a préparé pour l'homme un theatre assez vaste, ot que jamais n'arrivera le moment où les forces de la nature manqueront à l'homme. Cequi le prouve c'est que des pays autrefois peuplés sont maintenant des déserts, comme si la fécondité humaine était impuissante à occuper toutes les places qui s'étendent devant nous. Mais s'il n'y a pas défaut d'harmonic dans le plan de la création, il se peut que sur un point donné les moyens de vivre soient en retard sur le développement de la population. La loi s'est vérifiée plus d'une fois, aux États-Unis et en Irlande; et partout où elle agit, les conseils de Malthus sont bons à répandre et à suivre. Dans ces sociétés mêmes, les faits s'expliquent par des causes qui viennent du fait de l'homme, par des circonstances dont les sociétés sont responsables et qui ne sont pas imputables à la création. En deux mots : Rien ne démontre que, dans l'ordre de la Providence, la fécondité humaine soit supérieure à celle des êtres inorganiques, ou d'une organisation moins complexe. Les présomptions tendent, au contraire, à une conclusion javerse; il est plus naturel de eroire que la vie se reproduit d'autant plus faeilement qu'elle est plus simple. Mais sur un point spéeial, dans un état social donné, il se peut que l'observation de Molthus se réalise par les causes qu'il a

décrites avec tant de sagacité et, dans ces cas-lá, je trouve que ses conseils, bien compris, sont irréprochables au double point de vue de la morale et de l'utilité.

Nous consacrerons le temps qui nous reste à esquisser l'histoire de la population, et vous pourrez lire dans cette revue historique la confirmation de la loi de Malthus. Nous distinguerons les temps primitifs, les temps civilisés et les temps de décadence.

Les suvages se trouvent en présence de la nature sans capital en ent tient que de maigres produits spontanés. Leurs moyers d'action sont si peu de cluse que la terre e deur donne qu'une fibble quantité de subsistances. Il est impossible qu'une population dense véabblisse dans de telles conditions. Si elle naissit, le trop plein serait bienté la proie des moyens répressiés. Ce qui, d'un nature côte, empéche la population de s'accretite c'est que généralement le feume est matraitée et que les saurages l'empléent à éculerer le teraux les plus péribles, ce qui rord la gotation plus rarc. On a remarqué enfin que der les saurages l'applies a de-colter plus rarc. On a remarqué enfin que der les saurages l'applies arce colte a remarqué enfin que der les saurages l'applies arce. On a remarqué enfin que der les saurages l'applies arce. On a remarqué enfin que der les saurages l'applies arce. On a remarqué enfin que de leur manz.

Au contraire, chez les peuplades nouades, la feature est généralement respectée el la population y déceloppe avec une certaine rapisité. Cette circonstance ne peut qu'accentre le besoin de migration qui posses ces masses vers les pars fertiles. Aussi les peuples nouades sout ils un danger permanent pour les civilisations dorries de la conduct avec les civilisations dorries anacées. En se fondunt avec les civilisations dorrie pites, les nomades forment des sociétés nouvelles et le crech de l'Històlis presonnerse à l'ouvrez, natenants. en les discrassions, les corries tricorris dont parle (Vico, Mais les nomales qui tre pervent par expèrer de juer leurs masses sur des pays défic activés out confinairement moint dendants. Cest ainsi que ches les bédouiss trois enfants sout considérés comme une les bédouiss trois enfants sout considérés comme une famille nombreuse et deviennent un sujet de plainte. Au contraire, Tacite nous parle de la pureté des mours che les formains, et ajoute. ¿ Numeren puerrum paire, flugitium habetur. (Tac., de Mor. Germ., c. 18 et as-o.!

Les verus dont nous parle Tacite sont une exception à la manière ordinaire de virre des pupels bachrares. Généralement teur vie cet dérèglée et les vices, qui sont trèe-déreloppés parmi oux, soit pour résultat de restreindre le développement de la population. Le plaisire sel le but unique des relations sexuelles, et l'entitut est compté pour ries, assai les landerse puratjuent-du ficilement l'inflanticide et l'exposition. La promiseuité et la communauté des fémmes y détruisent la finallie on l'empéhent de se former. Il ou résulte un alsus des plaisirs qui dipuis la source de la tes et qui fait préventivement obstacle au développement de la population.

On pourrait croire, au premier ahord, que la polygamie est un état de choses favorible à l'accroissement de la population. Au contraire, cette unaière de virre agit dans le mème seus que la comunaunté des femmes. Il est à remarquer, en effet, que le nombre des hommes est, à peu près, proportionné à celui des femmes. A la vérité, il maît plus de garçous que de filles; mais la vie des premiers étent plus neclésarle, le niveue est rétabil par la destruction des hommes qui meurent en cuels, bins les pays orientaux, le nombre de flommes que possident les propriétaires de harrens condamne leuxcoup d'hommes à l'abstinciere. La motilation des cunuques est, pour ainsi dire, la conséquence de la pisquais prigamin teut autant que la conséquence de la jalousie des maîtres. Ceux-ci- out des relations avec plusierres femmes; mais ils ne tardent pas s'abrutir par l'épuisement et leux plaisire devienment bentont inféconds.

Si vous voulez caractériser le problème de la population dans les temps primitifs, vous trouverer que les moyens répressifs dominent, et que, des moyens préventifs, ceux qui sont employés ont un caractère adioux.

2º Au contrains, dans les temps civilisés les moyens préventifs prement le desses et on ne touve mi a commananté des femmes ni la polygamie. Les moyens de subsistance augmentent et le chiffre de n'ui moyane me s'élève. Tandis que parmi les peuplades sauvages on ne cencontre presque pas de viollaris, les combre est considérable dans les temps civilisés. — Altnis, à de-niève, la vie moyenne qui était de 21 ans et 22 mois s'est dérée grandellement jusqu'à 30 ans et 4 mois. — Ce résultat est d'h non-sculement à l'accroissement des moyens d'existence, mais suais aur propriée de la médicine et à l'amilioration des constructions au point de vun de la sublimité.

La prolongation de la vie moyenne est un symptôme excellent de la prospérité du pays où elle fait des progrès. Elle prouve quo le nombre des adultes est relativement considérable: or, c'est par le chiffre des adultes qu'il faut juger de la force et de la puissance d'un pays. Ainsi en Russie sur 100 naissances, il n'y a que 56 enfants qui parviennent à l'âge de 20 nas. — En Angleterre, 55 atteignent ect àge. Il y a done relativement plus d'adultes en Angleterre qu'en Russie.

3º Les extremes se toucheut et, dans les nériodes de décadence, vous voyez se reproduire quelques-uns des phénomènes qui se font remarquer dans les temps primitifs, Cependant les faits, malgre leur ressemblance, présentent des variétés qui tiennent à la différence des états sociaux. Dans les temps urimitifs, la brutalité et la violence des mours font que les moyens préventifs et répressifs sont ouvertement pratiqués. L'infanticide, l'exposition, l'avortement, le meurtre des vicillards font, pour ainsi dire, partie des mœurs générales. La communanté des femmes et la polygamie s'étalent sans invitère. Dans les périodes de décadence les pouvoirs publics veillent à la nunition des crimes et le vice est obligé de se cacher ou rendant hommage à la vertu. Mais voici ce qui arrive et, par des movens différents, conduit à des effets semblables. Le nombre des mariages légitimes diminue; celui des enfants naturels augmente, et ces enfants, privés des soins de la famille, meurent plus vite. La rèduction du nombre des mariaces diminue la fecondité des relations sexuelles; car la génération des enfants dans la honte est toujours moindre que celle des enfants dans le mariage. Alors on voit se multiplier les courtisanes que l'immoralité rend stériles, et dont cenendant les funestes séductions absorbent tant de forces jeunes, qui auraient été fécondes dans la morolité. Tous les vices viennent à la suite. Ceux qui se marient font consister la continence volontaire non dans l'abstinence vertueuse, mais dans le défaut de sincérité des rapports conjugaux: puis tant d'autres vices honteux que les anciens ont pratiqué sans répugnance (polyandrie, sodomie). La puissance des courtisunes est le plus mauvais de tous les symitômes de décadence : là où elle existe, le vice se montre avec l'impudeur des temps primitifs et, par un déplorable affaissement de la morale publique, les femmes bonnêtes loin de témoigner une réprobation énergique, indignée, cherchent à imiter le ton des femmes qui déshaporent leur sexe. (On rit.) Yous crovez sans doute. messieurs, que je fais allusion au temps présent. A la rigueur, j'en aurais le droit puisque les programmes d'histoire nous permettent de parler de nos contemporains. (Sourires.) Mais vous dépassez mon intention; je n'aj jamais pensé qu'à la Grèce. (Rires bruyants dans l'auditoire.) En vérité, votre incrédulité me surprend; car, de bonne foi, je faisais allusion au temps où la courtisane Phryné, devenue assez riche pour relever Thèbes, faisait mettre cette inscription. « Alexandre l'avait détruite, elle a été relevée par Phryné, a

La facilité des divorces qui se produit aux époques de décadence a tous les inconvénients de la polyandrie et de la polygamie. — C'est ce qui arris à Rome lorsque les femmes comptaient leur âge par le nombre de leurs maris et non par le nombre des computs.

A la fin des temps de décadence le vice est tel que la population décroît dans une proportion plus forte que ne le comporte la limite des moyens d'existence. Alors les temps sont proches; les barbares, ne tardent pas à s'emparce de ce peuple décrépit et, au grand profit de la civilisation', lui infusent du sang nouveau. Alors l'humanité reverdit et une vie nouvelle recommence : Et quasi curvores tilai l'ampdat tradunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Y. Guill. Roscher, Principes d économie politique, trub, Wolowski, t. II. p. 228 et mir.

# QUATORZIÈME LECON

Restrict de la population dans notre pers — Giuffres dannés per Viches, D'Equify, Recher — Reconstruent quanquement à partir de 1801, — Tablem des révoltes demandres quantiquement à partir de 1801, — Tablem des révoltes desse plus que le population — Explain des colors mêmers a sugment glas que le population — Explain des colors mêmers en sugment glas que le population — Explain des colors des valures — Salaire constitut. — Salaire neceut. — La de « Bierré»

Loods, 25 power 1865

#### Messituns,

As commencerai notre catretien d'aujourd'hai en vous donnant quolques déalls aur l'histoire de la population en France. Cas chiffres fixeront vos idées aur l'état du problème dans notre pars, et remplijent les leaeues que letemps n's forcé de listere dans la pariei historique. Commo je l'ai esquissés à grantis traits dans une d'emi-leure, je suis persuade que vous n'avex trouvé incomplet, peu-lêtro même un peu vague. En nous limitant à un pray, il noue sarra plus facile de douner des défails seses circonstanciés pour mettre les faits en réinf.

La première constatation de la population de la icos. res. - s. 15 France remonte à l'année 1700 : nous la tenuvons dans la Dime royale du maréchal Vauhan, Le chiffre total est d'environ 19 millions et demi. - En 1762, d'Expilly la porte à un peu plus de 21 millions et demi. - En 1784, Necker partant de ce principe que le nombre moyen des naissances est de 1 sur 25 habitants et trois quarts conclusit, de cette proportion. que la population totale de la France était de 27 miltions environ (je néglige les milliers pour la clarté de l'exposition orale). - Ainsi de 1700 à 1762, pendant une longue période de soixante-deux ans, la population ne s'était accrue que de 2,009,000, ce qui fait un accroissement moven de 55,000 par an. - De 1762 à 1784, pendant une période de vinet-deux ans. l'acroissement aurait été de 5,050,000, soit une augmentation annuelle de 136,000 habitants. - Assurément de telles augmentations ne présentent aucune invraisemblance, et nons en trouvons de pins considérables à des intervalles moins éloignés. Je dois cependant vousfaire remarquer que ces chiffres ne sont pas l'expression certaine de la vérité; ils appartiennent à la période de la statistique par induction, c'est-à-dire qu'ils ont été formés au moven d'hypothèses ingénieuses sans donte, mais beaucoup moins sures que l'observation directe des faits. Le procédé d'induction a varié, et e'est ainsi que le chiffre donné par d'Expilly n'a posété formé de la même manière que celui auquel Necker s'est arrêté. La hase n'est donc pas assez solide pour qu'on soit autorisé à fonder des conclusions certaines sur ces trois chiffres, et qu'on puisse raisonner d'après les écarts qui les séparent,

Nous n'avons de recensements réguliers qu'à partir de 1801. Depuis cette année, la population est recensée par période quinquennale et, au lieu des inductions hypothétiques de Vauban, Necker et d'Expilly, nous avons des chiffres obtenus par l'observation directe des faits individuels. C'est par les soins des maires que le recensement est fait, à la commune, dans chaque maison. Des bulletins imprimés sont remis aux propriétaires et locataires, qui répondent sous peine d'amende. La loi prononce écalement l'amende pour les fausses. declarations. Une fois remplis, les bulletins sont remis à des recenseurs qui les dépouillent, et transmettent le résultat à des agents supériours chargés de faire le dépouillement définitif. Jusqu'à l'année 1841, le recensement a été basé sur le domicile et les absents ont été marqués au lieu où ils étaient censés être légalement présents. Mais, de cette manière, on laissait en dehors de l'opération toute la population flottante et l'on n'avait de la population des villes qu'une idée incomplète. Une grande partie de la population de Paris notamment échappait aux recenseurs. En 1841, la résidence a été substituée au domicile, et à partir de 1846 des mesures ont été prises pour qu'il s'effectuat le même jour dans toutes les communes. Si toutes les prescriptions de la loi étaient exactement remplies. on soisirait en un jour l'état de la population, comme par une capèce d'opération photographique instantanée. Cenendant io dois dire que les prescriptions de la loi ne sont pas exécutées avec autant d'exactitude ct de précision que le législateur l'aurait désiré. Somme toute. l'opération se fait avec de grandes chances d'exactitude, et nous pouvons raisonner sur les chiffres nouveaux plus sérement que sur les statistiques par hypothèse de 1700, 1762 et 1784. Voici d'abord les chiffres qui ont été constatés par les opérations de recensement, denuis 1801 jusqu'à 1861.

| 1801. |    |    |    |   |    | 27,349,000 |
|-------|----|----|----|---|----|------------|
| 1806. |    |    |    |   |    | 29,107,475 |
| 1821. |    |    |    |   |    | 50,461,865 |
| 1826  |    |    |    |   |    | 31,858,937 |
| 1851. |    |    |    |   |    | 32,569,225 |
| 1856. |    |    |    |   |    | 53,540,910 |
| 1841. |    |    |    |   |    | 34,217,710 |
| 1846. |    |    |    |   |    | 35,400,486 |
| 1851. | i. | ÷  | ÷  | ÷ | ı. | 35,785,170 |
| 1856. | ÷  | i. | i. |   | ÷  | 56,039,564 |
| 1861. | i  | i  | ÷  | i | Ċ  | 37,382,225 |

En retranchant du dernier nombre 669,059 habitants qui ont été fournis par les territoires annexés de la Savoie et de Nice, il nous reste 56,715,466.

Si nous comparents le recentament de 1821 avec escuite 1841, nous trouvous que dans une période de quarante années, la population française s'est augmentée da 6,299,029 habitants, « c'est-ki-dir d'euvirou nu cimpuième. Nous sommes done loin de la progression indiquée par Malthuss, d'après la quelle une période de 22 ans suffirist pour doubler la population. Notre ga-pulation devarist, d'après en compte, fera najourchire d'environ 100 millions d'habitants, et vous voyce que mous en sommes bien éleighes, La progression de mous en sommes bien éleighes, La progression de moyens de subsistance est, d'un autre oblé, représentée par les chiffres suivants. La 1815 de révolutat n'aviente.

pas beaucoup changé en 1821), le nombre des hectares ensemencés était de 4,591,000, et cette étendue produisait environ 40 millions d'hectolitres, à raison d'un rendement moven de 8 hectolitres et demi par hectare. En 1858, le nombre des hectares ensemencés s'élevait à 6 millions et demi, et le rendement environ à 110 millions d'hectolitres, a raison d'une movenne de 16, 50 par hectare. Ainsi, tandis que la population ne s'est accrue que d'un cinquième, les moyens de subsistance ont presque triplé. Il en est résulté une augmentation considérable de la vie moyenne; car, pendant cette periode elle est montée de 53 ans à 59, et vous savez. par ce que j'ai dit à mon dernier entretien, que l'élévation de la vie movenne est le meilleur signe de la prospérité, parce qu'elle prouve que le nombre des adultes, qui font la force du pays, s'est accru.

Fauti-l'condure de ce qui l'est passé en France que la bie de Málthur n'est pas entecté. Au premier s'ader cette conclusion parsit ressortir des faits observés, pusique che nou ce son les subsidiances qui out suivir la progression géomérique, tandés que la population évat tarisée dans la progression artitunétique. Due éveix nt la tendance indiquée par Malthus comme constant? Las faits ne démontrenti-la pas que, par intervalle du moins et dans certains lieux, c'est la tendance inverse qui se produit? en Cas faits itenente à des causes accidentelles que nons alons étudier; ce externe nous prouvers qu'il n'y a rion à conclure; contre la Joi de Malthus, des faits que nous venoes de devires.

Si la population ne a'est pas très-développée dans

notre pays, c'est que l'esprit de prévoyance y est trèsdéveloppé. En effet, chez nous les fortunes moyennes sont très-nombreuses; on n'y rencontre pas, se touchant du coude. l'extrême opulence et l'extrême misère. L'aisance v est le fait général; la bourgeoisie v est très-dévelongée et les personnes qui possèdent de 6 à 10.000 francs de rente y sont fort nombreuses. Comme elles occupent un certain rang, elles calculent et se montrent prévoyantes, afin d'empêcher que leurs enfants ne tombent du dezré où la naissance les a placés. En effet, notre loi des successions partage les fortunes, et les parents, pour empêcher que leur potrimoine tombe en poussière, calculent le nombre des enfants. Incontestablement l'esprit de prévoyance est répandu chez nons plus que partout ailleurs, et c'est surtout par l'efficacité de la continence volontaire que s'explique la lenteur des progrès de la population dans notre pays.

Nous trouvous une autre cause chaus la durée des grandes guerres à la Héròstica et de l'Emiprie. La guerre sans doute n'est pas ordinairement un obsiscie efficace à l'augmentation de la population, parre que le désir d'échapper aux changers de la hataille multiplie les mariges, et que cette multipleation est souvent plus féconde que la guerre n'est mourtirére. Cette observation est vivei toutes les fois qu'il ségit d'une guerre courte; elle cosse de l'être lor-qu'il s'agit d'une guerre prolongée et meuritrère, comme cellu qui a commencée a 1939 et n's fini qu'en 1815. Pendant vingét-très ans, les champs de hasiide not dévor dorter i goursus jennesse, et, tandis que la France predat son printengus au Nord ca au Mid el Petrope, il ae restait

à l'intérieur, pour perpétner la race, que les jeunes gens déclarés impropres au service. Ne sovons donc pas surpris que l'espèce humaine dans notre pays se soit appauvrie, et que les conseils de révision, chargés du recrutement militaire, éprouvent quolquefois de l'embarras nour remolir les contingents demandés aux cantons. Mais remarquez la manière dont agissent les lois de la population! Lorsque l'espèce s'est affaiblie et que l'augmentation de la population est proportionnellement moindre que celle des subsistances, la bonté du régime refait la race et lui donne de la vigueur par une honne nourriture. Alors la population tend à s'accrojtre jusqu'à ce qu'elle rencontre la limite des moyens d'existence. Ainsi le mal trouve en lui même son correctif, et il semble que, d'après le plan de la création, l'excès sert à lui opposer une limite. Les faits observés en France, loin de contredire la loi de Malthus, n'en sont donc que l'application et la confirmation; car l'exception apparente s'explique par des causes accidentelles.

En reprenant le tableau des recensements quinquennaux que nous avons donné plus haut, voici quelques faits qui sont dignes de remarque,

L'accroissement de la population a été de :

134.760 ---

279,445 habitants per an entre 1821 et 1826 171,777 – 1826 et 1854 194,557 – 1831 et 1856 135,562 – 1856 et 1841 256,855 – 1840 et 1846 76,557 – 1840 et 1851 51,256 – 1831 et 1855

-- 1856 et 1861

L'accroissement a éprouvé une inflexion marquée dans les deux périodes 1846-1851 et 1851-1856. Évidemment l'écart a pris, dans ces deux périodes, un développement qui doit tenir à des causes exceptionnelles. Dans la première nous trouvons la révolution de Février et le choléra de 1849. Une révolution, quelle qu'elle soit, a toujours pour effet de suspendre le travail et, par conséquent, de diminuer le rendement de la production. La diminution des movens d'existence opère préventivement et répressivement. Préventivement. parce qu'elle pousse à la prévoyance, Répressivement, perce qu'elle augmente la mortalité. Le défaut de nourriture rend un plus grand nombre de personnes accessibles à la maladie dominante, que cette maladie soit le cholera ou toute autre. Dans la deuxième période. 1851-1856, la dimination du chiffre annuel d'accroissement de la population vient des disettes de 1855-1854 et 1855. Le blé, pendant ces onnées, s'est élevé à un véritable prix de famine et beaucoup d'ouvriers ont été obligés de réduire leur nécessaire. Il en est résulté que la cherté des movens d'existence a rendu les uns plus prévoyants, et que les autres sont devenus la proje de la mort preparce par la misère. Vous pouvez juger, par ce qui précéde, combien la population est sensible à la moindre variation. La masse des movens d'existence augmente-t-elle, immédiatement vous obtenez au prochain recensement un accroissement de population. Si, au contraire, ces movens diminuent, le prochain recensement constatora une réduction de l'accroissement moven.

Le principe de la population est assez connu de mon

anditoire, pour que je puisse étudier son influence sur la hausse et la baisse des salaires.

Le plus grand malheur qui afflige les ouvriers vient de la mobilité des salaires. Comme ce changement ne correspond pas toujours exactement aux variations nui surviennent dans le prix des movens d'existence, il en résulte que, à chaque instant, l'équilibre du budget de l'ouvrier peut être dérangé. Supposez que le blé devienne cher; loin de produire immédiatement une élévation correspondante des salaires, cette circonstance causers quelquefois une baisse, au moins momentanée, du prix de la journée. La raison en est que la cherté des vivres cause une gêne presque générale, qu'à la suite de cette gene. la production diminue et que la diminution de la fabrication a pour conséquence d'amener une réduction des salaires par la réduction de la demande du travail. Ce mal peut-il disperaître en vertu de quelque disposition législative? On a proposé souvent des mesures tendant à la fixité des salaires, et d'autres qui avaient pour but de maintenir le prix des moyens d'existence à un taux uniforme. Mais l'impossibilité de ces procédes a été démontrée, et il n'y a pas un économiste, ie dirai même pas un bomme sérieux, qui ne soit d'avis de s'en rapporter à la liberté des conventions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'étudier les lois suivant lesquelles s'opèrent la hausse et la baisse des salaires. Cette étude ne nous conduira pas à la découverte de quelque spécifique merveilleux propre à guérir le grand mal que je déeris. L'économie pobitique est une science et non l'art des empiriques. Mais si elle ne découvre pas des panacées, elle échire les individus sur les lois qui les régissent, et leur suggère

Ricardo a établi que le taux des salaires a pour mesure ordinaire les movens de subsister. Cette loi parait, au premier abord, être peu d'accord avec les faits. Il peut se faire que l'offre du travail soit tellement abondante que le patron obtienne le travail à des conditions infimes. Quant à l'excédant, il sera fourni par les économies antérieures de l'ouvrier ou por la famille ou par l'assistance publique. C'est ce qui arrive surtout pour le salaire des femmes. Le nombre des travaux auxquels on les emploie est très-petit et elles se présentent, en grand nombre, pour se partager la petite somme de travail qui leur est destinée. Aussi Jeur salaire est-il très restreint. En mettant les choses au mieux, l'ouvrière gagne de 500 à 600 fr. par an. Ce dernier chiffre est le maximum, Quand elles ont navé leur lover, leurs vêtements et leurs autres grosses dépenses, il ne leur reste pas plus de 50 à 60 centimes, par jour, pour leur subsistance. Je parle des plus heureuses, de celles qui travaillent 500 iours, sans châmage, et dont le salaire atteint le chiffre relativement élevé de 1 fr. 75 à 2 fr Combien qui ne travaillent pas plus de 200 jours et dont la journée ne se paye pas plus de 1 fr. à 1 fr. 50 | Comment le complément est-il fourni? Je dis le complément, car il est bien évident que ces ouvrières ne peuvent pas vivre de ce qu'elles gagnent, Pour les unes, il est gagné par les parents ou par le mari. Pour les autres, ce sont les complices d'inconduite qui procurent ce que le travail ne donne pas. Il en est de plus malhenrenses encore: ne trouvant

pas de complices qui s'associent à leur horrible destinée, elles périssent après avoir contracté, dans la misère, des maladies qui les emportent. Il n'est donc pas exact de dire que les frais d'entretien sont la mesure exacte du salaire. En effet, le salaire dépend de l'offre et la demande; or, l'offre et la demande peuvent être telles one le salaire descende au-dessous des movens d'existence. Inversement, les ouvriers qui ont une capacité exceptionnelle gagnent des salaires de 10, 15 et 20 fr. par jour, c'est-à-dire bien plus qu'il ne faut pour vivre. Ainsi les faits sont tantôt au-dessus et tantôt au-dessous de la limite indiquée par Ricardo, de sorte que cette loi semble en recevoir un double démenti. La solution de cette objection est bien simple; elle est faite au point de vue du salaire courant, tandis que la loi de Ricardo est applicable au salaire normal.

Si le prix courant peut être réduit au-dessons des moyens d'existence, il n'en est pas moins vrai que, par l'effet d'une tendance constante, le salaire s'en rapproche constamment.

Si le salaire est élecé, les ouveires prement la direction du travail qui est à lien rémunéré, et hémoit à concurrence amène une baise. D'ailleurs, l'aissance qui résulte de l'augmentation des alaires ne teste que à produire une augmentation de la population, et cette augmentation prépare une offre de travail plui abundante, la contarire, il se sibire tombe au-disessus des frais d'entrelien, lu travail mai rémunéré est déserté. La baises générale des salaires produit, par l'action de la misère, que déminution de la population, et, par le reservement de l'effer, les salaires tondent à se relever. Ainsi les frais d'entretien sont le salaire normal, c'est-à-dire le point fixe autour duquel oscillent les variations du salaire courant. En réalité, le salaire est tantôt au-dessus et tantôt au-dessous des frais d'entretien: mais une tendance constante le ramène vers le salaire normal, avec lequel il ne se confond presque jamajs. -- C'est ainsi que Ricardo distinguait entre le prix normal des choses et leur prix courant, Le prix normal a pour mesure les frais de fabrication : le prix courant qui est détermine par la situation respective de l'offre et de la demande tend à se confondre avec le prix normal, comme le salaire courant avec les frais d'entretien. D'ailleurs, il résulte de l'analyse qui vient d'être fuite que le priv (ou le salaire) normal, comme le prix courant (ou le salaire courant), se rattache à la loi de l'offre et de la demande, avec cette différence que l'action de la loi est directe sur celui-ci. tandis que, pour celui-là, elle n'est qu'une simple tendance

Mais quelles sont les circonstances qui agissent sur l'offre et la demande et, par consequent, sur le salaire courant? C'est une des matèries qui out été le mieux étudiées par Adam Smith. Dans una prochaine leçon, je vous exposerat, d'après cet illustre maître, les causes qui déterminent l'offre et la demande.

# OUINZIÈME LECON

Le subire acequia est soliçant ser, fixel d'enfertire — En qui commercia de l'enferir d'enferire. De métrie enferire d'entre a sont en de — Querre l'enque et surire Auglia. — Le cherd de l'instal dépend seus du residencir. Outre l'instalt a souter depline d'enferire dans de residencir. Outre l'instalt a souter depline d'enferire dans des l'enferire d'enferire d'enferire

Vendrodi, 27 janvier 1865.

### MESSIECES,

Nous acons distingué le salaire normal et le salaire courant. Le premier est une espedo de point fixe untour duquel le salaire courant erécule toutes ses osciliations, ne so confindant que remement nece on tipe idéal. Le salaire normal a pour meume les frais d'entretien de louviere. Le salaire courant, chei que l'entretien de l'ouviere. Le salaire courant, chei que gements qui résultent de l'offre et de la demande, il a danc pour mesure la situation respective de ces deux éléments régulateurs.

Les frais d'entretien, qui servent de fondement au salaire normal, sont bien loin d'être une quantité fixe et invariable. Plus encore que les frais de production, ils sont suiets à changer suivant les circonstances de temps et de lieu. A Paris, l'ouvrier mange de la viande tous les iours, tandis qu'à la campagne, dans le midi de la France surtout, il se nourrit ordinairement de paig, de soupe, de mais. La viande n'est représentée dans l'alimentation ordinaire de l'ouvrier rural que par un peu de salé ou de lard. Les dimanches et fêtes. la viande est un plat exceptionnel, et encore il s'en faut de beaucoup que ce régal revienne tous les jours fériés. Il y a des pays où les laboureurs ne mangent de bœuf qu'à la Toussaint et le jour de la fête patronale. Les habitudes nationales ont aussi une très-grande action sur les frais d'entretien. Ainsi, entre l'ouvrier français et l'ouvrier anglais la distance, sous le rapport de la nourriture, est très-grande, Celui-ci consomme plus da viande que celui-là: mais c'est surtout dans le vêtement que consiste la différence. L'ouvrier de Paris norte encore souvent la blouse pendant la semaine, tandis que l'ouvrier de Londres est toujours convert d'habits en drap. Enfin il y a des différences qui tiennent aux climats. Dans les pays froids, l'entretien est généralement plus coûteux que dans les pays chauds. D'abord, les frais de vétements font tout de suite une différence considérable. Même au point de vue de la nontriture, les habitants des pays froids ont besoin d'une alimentation plus abondante. Au premier abord, il semble que c'est le contraire qui doit avoir tien, parce que la chaleur occasionne des dépenditions

alondantes par la transpiration qu'elle cause. Gependant les labilitats de climits fruide sont généralement moins obtres que les habitants des pays chands. In Espagnal et un tailien vivent de peu, tradis que lesfançables de la proprieta de la compa del compa de la compa del la compa del la compa del la compa de la compa del la compa de la compa del la compa de la compa del la comp

Le salaire normal doit done être moins élevé dans les pays chands que dans les pays froith, Estre à dive, pour cels, que le tervail soit moins éber? Non, par des ceuses diverses, a mombre desquilles il fout compete l'action anodifissante du climat, le travail est moine productif au mid qu'au nonel, et aposportionnellement les deutif au mid qu'au nonel, et aposportionnellement les les salaires. Ainsi le travail est plus étere il n'étiq ent en Angheterre, quoique le prix de la journée soit relativement ubus dives jei ouve le.

Dans les frais d'entretien qui servent de mesure au salaire normal, il faut compter non-seulement l'eaute chien de l'ouvrier mais aussi celui de sa famille, e'ostadire de sa femme et d'un certain nombre d'enfants. Cependant, si dans le pays il est d'usage de faire travailler la femme et les endunts à partir d'un certain

âge, le salaire normal de l'ouvrier ne comprend que son entretien propre et, tout au plus, le supplément qu'il doit gagner pour compléter le salaire de sa femme et de ses enfants; car, les derniers ne gagnent ordinairement qu'une partie de ce qu'il leur faut pour vivre. Ici se montre, dans tout son jour, la différence entre le salaire courant et le salaire normal. Au point de vue du premier, il est évident que l'ouvrier a intérêt à faire travailler sa femme et ses enfants, qui procurent à la maison un bénéfice immédiat; mais, si on se place au noint de vue du salaire normal, les ouvriers n'ont pas grand intérêt à faire travailler les femmes et les enfants : car le travail des femmes et des enfants aboutit à une diminution du salaire du rhef de famille. et, par suite, toute la maison finit par travailler pour to prix que le chef tout soul gagnait dès le principe. Mais comme ce n'est là qu'une tendance, qu'elle agit leutement et qu'elle ne produit pas d'effet immédiat. il est impossible de persuader à ceux qui travaillent que le salaire gagné par leur femme et leurs enfants n'est nos un allégement à leur douloureuse condition. Comment des movennes agiraient elles sur l'esprit de ecux qui sont anx prises avec les plus grandes difficultés de la vie? la réalité concrète, la misère et la souffrance les frappent bien plus vivement que ne pourrait le faire l'évidence d'une loi économique.

Ainsi que je l'ai annoncé en terminant la legon dernière, nous allons rechercher les circonstances qui influent sur les salaires courants, en modifiant les conditions de l'offre et de la demande.

Parmi les canses qui penvent diminuer la concur-

rence et, par conséquent, élever le salaire, il faut mettre en première ligne le désagrément du métier, et ce désagrément s'explique par l'un de ces motifs, on quelquefois par plusieurs réunis : 1° parce que le travail est repoussant; 2° parce qu'il est dangereux ; 5° parce qu'il donne peu de considération; 4° parce qu'il est pénible, Les ouvriers qui descendent dans les égouts, les écorcheurs, les bouchers et autres ouvriers dont la profession est propre à inspirer le dégoût reçoivent un salaire relativement élevé. Ajoutez à cela que la considération sociale, en s'éloignant de ces professions, agit dans le même sens que l'effet répugnant de la besogne. Le couvreur qui risque sa vie sur les toits est rémunéré à raison du péril qu'il court ; il en est de même des polisseurs de métaux qui sont exposés à l'absorption des miasmes meurtriers. Chose déplorable autant que diene de remarque! on a vu des ouvriers polisseurs déplorer la découverte d'un moyen qui devait éloigner de leurs poitrines cette funeste respiration. Ils craignaient que le jour où leur travail ne détruirait plus leur santé, la concurrence ne redoublât et ne fit baisser leur salaire.

La déconsidération attablé à certaines profussions et tellement grande, que persona ne les excepterais sans me rémunération élevée, quoique d'ailleure alles n'imposent pas de faitgue matérielle. Aimi on anvait de la prima l'avoure un exécuteur des hustes curves, si cette fonction n'offrait pas au moies l'attrait d'un traitement relativement important. Des aumés entières copendant s'écoulent sans que l'exécuteur des hautes ouvres soit renyis de remplie son office; if attend mu-

for ret. - 1.

la justica lui livre des condamnés et, dans l'intervallo, il reçoit son salaire dans un complet rapos. Son œuvre, quand il est appelé à la recapilr, n'exige qu'un faible effort physique. Pourquoi dono demande-til une rémunération considérable pour un travail rare et peu faigent I Scoutes la peinture que Joseph de Maistre a fitte de ce terrible ministre de la loi :

Voyer on qu'il est dans l'opinion des hommes, et compresse, si verse pouver, commes il pour liquere cette despoise ou d'Industrie. Il a piuse l'auterité ai-telle fisique fu demante, è penne ai-tel par possosion, que les metare habitations rouvelle payer l'ou qu'ille de proposione, que les materies habitations rouvelle payer l'ou qu'ille en vevient plus la siema. C'est se mailre si cette obtitoné et de me vient plus la siema. C'est se mailre si cette obtitoné et de me vient plus l'auteries qu'il qu'il qu'il pour l'auteries de pour le présent plus prier l'auteries me duit le se pour était pour le prier de prier n'en de l'homers; me une sa, il air en committenir que les génissements. ... Est en homme? de l'il pour le prier de prier l'auteries de l'aut

La consideration publique, au contraire, fais souvent que l'on passes un faitque, le dauger e untrus désignéments de la profession. Assurément il est peu de carrières qui offrant untant de périle se exposent à nusals de faitques que le service militaire. Non-seulement le soldat risque as sie dans les constants, mais encreri l' mème une existence de sacrifice. La paye de l'officire est avedessons de cou pur rapportent les nonidres professions civiles; jil est sousis à une discipline qui l'enferme dans le cerche le plus érçui, la solosid è un ferme dans le cerche le plus érçui, la solosid è un

nistre le promène sur tons les points, l'envoie de la capitale dans la plus petite ville, et le fait passer d'un séjour où tout est plaisir et bruit dans une garnison. on la vie est triste et monotone. Si un camarade est condamné par le conseil de guerre, il sera obligé de commander le seu contre son frère d'armes, et, accidentellement du moins, de faire l'office d'exécuteur des hautes œuvres. Cenendant cette carrière, si ingrate qu'elle soit, sollicite de nombreuses vocations. Comme elle est estimée, on ne se laisse pas rebuter par les inconvenients qui lui sont inhérents. Il ne faut pas se plaindre de cet entrainement; la vie morale est encore puissante dans les pays où la considération publique est l'attrait principal, où l'on embrasse une carrière pour l'estime qu'elle donne et non pour l'argent qu'elle rapporte. J'aimerais mieux que cet entraînement se reportat sur les carrières civiles, parce qu'il annoncerait que la guerre est près de disparaître. Mais ce qui scrait surtout déplorable, c'est que la carrière fût d'autant plus honorée qu'elle rapporterait plus. Le jour où dans up pays vous trouverez que les professions les plus lucratives sont les plus honorées, vous pourrez affirmer, sans craindre de vous tremper, que la décadence est imminente.

Ge que je viens de dire ne semit pas complet, si je nájoutals pas une remarque qui somble être en contradiction avec le principe précédent. Il est des professionsrepossusantes et méprisées qui cependant ne donnent pas lieu à un salaire dével. Do d'eut est étrange phinomène? Comment se faix-il que la déconsidération moi rale et le caractère répugnant du métier ne conocurent pas à procurer l'élévation du sahire? — Cela tient à ce que ces travaux ne peuvent être rempliè que par les ouverier de la demière condition, pur des houmes, entièrement abairesé et d'une position infine. Les autres treauux ne leur éfant pas accessibles, lès e jettent aux les méliers qui sont délisiés. La concurrence y est trés-active, et c'est pour cela qu'ils sont déligiés des contenter d'un très-petit salaire. Ce résultat est donc produit par les causes saivantes : 1'la concurrence ex concentrée sur méter éderminé; 2' les milbourence qu'un sont condomnés à ce gene de travai no peuvent pas quitter leur méter pour embrasser une autre nofession.

Une circonstance qui agit puissamment sur l'élévation du salaire, c'est le risque économique de la profession. Il est des professions qui sont ambitionnées à raison de la certitude des résultats qu'elles donnent. C'est ce qui fait qu'on recherche les fonctions publiques, quoique généralement elles soient mal rétribuées: parmi les fonctions publiques, les moins fragiles attirent un plus grand nombre de concurrents, bien que leur rémunération soit moindre. Le médecin et l'avocat se font payer plus cher, parce que leur profession est exposée à un risque éconómique considérable. Chaque jour, ils jouent leur réputation et, chaque jour aussi, une maladie peut les empêcher d'exercer leur profession, Toutes les carrières privées, qu'elles soient libérales ou industrielles, rapportent plus que les fonctions publiques, parce qu'elles sont exposées à une foule d'accidents soit personnels, soit réels. - Autre exemple de risque économique. Vous savez que dans les localités où

la foult se norte à certaines époques de l'année l'étranger est taillable à merci, et qu'il paye des prix égaux à plusieurs fois la valeur intrinsèque des objets qui lui sont fournis. A Dieu ne plaise que je vemlle justifier tous les abus qu'on subit dans ces lieux de plaisir! Il v a beaucoup d'exigences que l'économie politiquel ne pourrait ni expliquer, ni justifier. Jusqu'à un certain point cependant, il est possible d'en rendre compte. Premièrement, les guides et les hôteliers attendent longtemps l'arrivée des voyageurs, et pendant neuf mois (ou au moins buit) ils se croisent les bras, ne faisant rien et ne gagnant rien. Ils font, pendant trois ou quatre mois, la récolte de l'année entière. Deuxièmement (et c'est en ceci que consiste le risque économique), toutes les années ne sont pas également bonnes et productives. Le temps défavorable fait que, de loin en loin. la saison est manauée, et que toutes les petites industries ne font pas leurs frais. Aussi, en vue de ce péril, les babitants de la ville élèvent-ils leurs prix, afin de rejeter sur les voyageurs la perte des mauvaises années.

Une antre cause qui fait assei bausser les prix des sabires, c'est la jouissance d'une ficulté physique intellectuelle on morzie qui constitue, au profit de colei qui en est donc, une espèce de monopole. Ainsi le grand avecat, le grand médecin, ont des facultés tellement rares, qu'ils n'oret pas à redouter de concurrence et, comme ils dominent le public, ils peuvent firer les homorires suivant leur hon plairis, il al condition sendement de ne pas dépasser les facultés pécunières de leur cident. Pour certains travaux, la réputation de moraillé et une répitable richeese, Quet est le commerçuit qui ne consentir pas à faire un sacriète, pour avoir un caissier on des agents de re-convernent fillels \*I il est de parço de necherbre convernent fillels \*I il est des parços de un recherbre et agrit le roft une parço de convernent fillels \*I il est des parços de un recherbre les qu'in offreux, Ba Esquese, par excemple, le mai tres d'hétel emplaient des garçons savoyards qui sont généralement the-boundete, au lieu de louer des grandériestement tres b-boundete, au lieu de louer des grandériestement tres en la visia sum qu'in des donnesit que s'indentité des donnesiques indigêtes sorial, sous tout nautre rapropt, bescuesque plus déconnosique.

La loi de l'offre et de la demande n'opère pas toujours avec l'efficacité qu'elle comporterait naturellement. Comme elle n'agit pas dans le vide et qu'elle rencontre de nombreux frottements, il en résulte que le salaire n'est pas toujours ce que suppose la situation relative de l'offre et de la demande, C'est que le jeu de ces deux éléments est soumis à la puissance de la controne. Avant que le salaire ne monte ou ne descende, les chiffres anciens se maintiennent longtemps, quelquefois par la puissance de l'habitude ou, permettez-moi cette image, par l'effet de la viterse acquise. Le patron craindrait de porattre dur, s'il imposait une diminution, et l'ouvrier redouterait d'être renvoyé, s'il était trop exigeant. La puissance de la coutume est surtout grande dans les professions où le salaire est payé en vertu d'un tarif librement débattu entre les ouvriers et les natrons. Comme un tarif ne se remanie pas légèrement, pendant longtemps les salaires demeurent stationnaires par suite de la coutume qui est rédigée en articles. Ainsi, en 1850, les ouvriers typographes arrêtèrent un tarif qui a été en vigueur jusqu'à cor derniers temps, c'est-à-dire jusqu'à 1862. Crovez-vous que, pendant douze aus, les conditions de l'offre et de la demando ne se soient pas un instant modifiées? Évi demment il v a eu des oscillations fréquentes : mai. elles ont été dominées par la puissance de la contume et, au milieu de faits variables, s'est maintenue l'uniformité du salaire. Réfléchissez sur ce qui se passe à la campagne? Tous les propriétaires se plaignent de ce que les ouvriers sont hors de prix et même de ce qu'on n'en trouve pas, à quelque prix que ce soit. Nous dirons bientôt ce qu'il faut penser de la rareté des ouvriers ruraux : l'émigration des ouvriers fera l'objet d'une leçon spéciale. Quant au prix de la journée, il est incontestable que, sur quelques points du pays, la journée a augmenté dans une proportion considerable : mais, sur plusieurs autres, la coutume a maintenu les salaires à un prix relativement bas ; je dis relativement, parce que je compare ce prix avec les changements survenus dans le régime économique du pays, c'est-à-dire avec l'augmentation des produits du sol et la dépréciation du numéraire. Si vous comparez le salaire avec les progrès de la richesse générale, yous trouverez certainement que l'augmentation n'a pas été proportionnelle.

La coutume a été surtout puissante sous l'ancienne loi des coalitions. Comme toute coalition, mênie pacifique, était un délit, l'ouvrier était obligé de débattre soul avec le patron le chiffre de son salaire. Or, l'isolement était une cause de faiblesse invincible. Aujour



d'hai que la coalition pacifique est ficie, les corriers ont flus de moyers pour vaixent le acteurne. In ne sais même appayé sur la paissance de la coutume pour démonter,, dans une étude que ji a publiée il y a quedques amés, qui failait changer nort législaion en matière de coalition, et cette considération compte parmi celles qui ent amend le gouvernement à proposer une loi modificative desarticles 41 4-410 du Code pénal<sup>1</sup>, le me horne, j'ort le mioment, à cette simple indication. Efude des lois sur les coalitions viendra dans le second semestre prendre place dans ces legèns, larraque je truiterni des rapports de l'économie publique sur l'Évat

<sup>1</sup> V le Correspondont d'avril 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> C'est ce qui résulte du remerquable Exposé des motife du projet de loi, sédigé par N. Corundot, conseiller d'Éint,

## SEIZIÈME LECON

Des machines et de herr refluence met les nalures, « Elles et out par été tieuquien exchannels per los curraires, mais par de les naumes printipas et indumijar quelque demonstrate. « Collect et Semonde. « Objection fairé de se que fratérolatent on machines fait queverance sur terralleurs, « » Les machines ont proupes toujours regiment de travait « Difinisée taites, par des regiments. « La mariantes ont quelquient supprint des malantess et, no tout cue, causé des southeuses en nouse temperative parun le matrice. » Repos de rendable à cette erra

Lundy, 50 junyor 1805.

## MESSIEURS,

En terminant mon dernier entretien, je vous al parlé d'une casse qui arrête le mouvement des salaires et qui les maintient pendant longtemps su reliere tura; maigré es chargements de l'affre et de la desande. Vous avez vu, par l'exemple des ouvriers typographes et par cônt i des ouvriers appropriers et par cônt i des ouvriers appropriers que la outsume étais souvent un obsacle su jeu muturel des lois économiques. Pai d'in en vous fraisent remarquer qu'il l'avenir l'influence de la outsume sersit moint grande, parce que la costime parce que les costimes principales qu'il parce que les contents excit moint grande, parce que la costition parefique reta plus un délité et que les ouvriers peuvent lutter pacifiquement contre l'influence de l'ayese, Auisent'hit nous autremes.

d'une cause qui, au contraire, a pour effet d'agir brusquement sur le travail et le salaire, qui produit des crises au moiss momentanées parmi les travailleurs, je veux parier de l'introduction des machines et du remplacement du travail personnel par l'action des forces mécaniques.

La machine a souvent été maudite par l'ouvrier ; il y voit un concurrent puissant, qui fait la besogne d'un grand nombre de bras et qui agit, sur le marché du travail, comme pourrait le faire l'invasion de travailleurs venus de l'étranger ou de villes voisines. Je me souviens que, le 25 février 1848, j'ai rencontré une centaine d'ouvriers en colonne qui parcouraient les rues de notre quartier en criant : A bas la mécanique. Toutes les fois qu'elle passait devant une fabrique, la colonne s'arrêtait en redoublant ses cris: souvent les paroles étaient inscrites, au blanc de céruse, sur la porte de la maison, Ces ouvriers obéissaient sans doute à la pression de la souffrance; quelques-uns pent-être avaient lu les écrits socialistes qui tirent un de leurs griefs, contre la société actuelle, de ce que la découverte d'une machine est une cause de douleurs nour ceux qui devraient le plus s'en réjouir. La condamnation a'a pas été seulement prononcée par les ouvriers qui avaient à en souffrir : il s'est rencontré des écrivains qui ont exprimé le même sentiment et des hommes politiques s'y sont eux-mêmes associés. Colbert, que nous avons l'habitude d'appeler le grand ministre, et qui, à certains égards, a été digne de cette qualification, avait, en économie politique, beaucono d'idées fausses. Un inventeur. Ini proposant une machine qui ferait le tranistre de Louis XIV, à faire vivre bonnétement le peuple de son travail et vons venez me proposer le moven de lui enlever son travail! portez votre invention ailleurs, » A une époque plus rapprochée de nous, lorsqu'au Mexique on proposait d'établir un chemin de fer entre Vera-Gruz et Pérote. le président Santa-Anna s'écria : " One deviendrant nos mulets et nos muletiers? n Même en Europe, bien des personnes qui passent pour éclairées, pour combattre l'établissement des chemins de fer, ont fait valoir, contre cette innovation, le privilége des maîtres de poste et les intérêts des postillons. - Yous vovez que le ingement qui condamne les machines est très-ancien, qu'il a été prononcé non-seulement par ceux qui avaient à souffrir des inventions, mais par des hommes d'État; j'ajoute qu'il a été partagé par des économistes et, en particulier, par Sismondi, dont la philanthropie s'est émue des souffrances que les machines causent aux ouvriers. Sismondi reproche aux machines, non-sculement d'amener des crises dans les salaires, mais encore d'abrutir les ouvriers qu'elles occupent, de leur enlever toute spontanéité, de les réduire à l'état d'engrenage, de les entasser dans des ateliers malsains; en un mot, de faire du mal à l'ouvrier, soit en le privant de son travail, soit en le faisant travailler dans des conditions déplorables,

Sur ce dernier point, i'ai répondu déia aux objections de Sismondi, lorsque je me suis occupé de la division du travail. Je n'ai plus aujourd'hui à examiner que les objections tirées de ce que les machines suppriment le travail ou, au moins, le déplacent.

L'homme qui n'aurait, pour travailler, que ses organes, serait dans la plus misérable des positions. Que ferait-il avec ses ongles et ses dents? Ses ongles sont sans force et ses dents sans flexibilité. Il serait inférieur à la plupart des animaux qui naissent avec des instruments attachés à leur corps: les uns ont des criffes énergiques, les antres des cornes défensives et offensives. ceux-ci des ailes, ceux-là un vêtement naturel de poil, L'homme, avec ses mains, ne pourrait pas gratter la terre comme le fait un chien. Ce qui fait la supériorité physique de notre espèce, c'est que la main a nne souplesse qui récond aux mouvements de l'intelligence et qu'elle peut employer des instruments. Avec ces instruments, nos organes sont complétés, notre force est multipliée, nous devenons plus forts que les animaux les plus vigoureux, d'autant plus forts que, grâce à notre intelligence, nous pouvons diriger cette force, en calculant les movens et le but. L'outil est donc le complément de l'homme et, sans lui, toute civilisation aurait été impossible. En quoi les machines différent-elles de l'ouul? On a dit que l'outil est une machine simple, tandis que la machine est un outil compliqué. Cette définition n'est même pas exacte; car il y a des outils qui sont très-compliqués et il v a des machines qui sont trèssimples. Ce n'est pas dans la complication que consiste la différence; elle vient plutôt du degré de puissance. L'outil ne sert qu'à celui qui l'emploie et il est la condition sine and non du travail individuel. Son prix est d'ailleurs ordinairement assez faible pour que chacan en puisse faire l'acquisition. La machine, au contraire, a une force telle, qu'elle remplace un grand nombre d'ouvriers, et qu'ordinairement elle en occupe aussi plusieurs à la fois, Elle suppose presque toujours un capital considérable qui n'est à la disposition que de neu de personnes. Je sais bien qu'on pourrait chercher et même trouver des hypothèses extraordinaires, où il serait difficile d'assigner avec exactitude la différence entre l'antil et la machine; mais dans une science qui touche de si près à la pratique, ce serait perdre un temps précieux que de chercher à définir, avec autant de rigneur que s'il s'agissait de termes mathématiques, des notions dont la différence est sentie par tont le monde. Au point de vue qui nous occupe, j'appelle outil l'instrument qui sert au travail individuel, et qui n'est, ordinairement et sauf quelques exceptions, employé que par un seol ouvrier à la fois. J'appelle machine, la force qui remplace plusieurs ouvriers et qui en emploie plusieurs. Les intéressés ne s'y trompent

pos.

Doubl n'a jamais été condamné par coux qui disent du mai de la machine. Les prod'hommes jurés
qui on fait hirale, seu la place de Terraus, à l'apou
(sur la place où se faissient, en ce temps, les cácutioso
criminelles), le médie inventé par Jouquard; les ouviers qui ont poursaivi à coups de pierre l'inventeur
dont anjourn'him i astatus e dresse sur me place de
cette ville n'auraient pas fait subir le même traitement à
l'inventeur doutil, car l'oudl'accevil la prissame
de l'individu sans déplacer le travail. L'histoire ne uous
dit pas que l'inventeur d'un cett car cett de noisse d'un par
dit pas que l'inventeur d'un cette d'un prissame de
un malfaiteur. Clasque jour, des outils nouvous sont décourtes de le accience sont prefectionés.

sans que le moindre cri s'élève contre les anteurs de ces fécondes innovations.

Puisque la différence entre l'outil et la machiné est réelle. la question ne se réduit donc pas à dire, comme quelques écrivains, le soutiennent, qu'il faudrait condamner l'outil du même jugement qui frapperait la machine. La question des machines a sa physionomie particulière, et elle veut être résolue par des considérations qui lui sont propres.

Je commencerai par yous donner une idée des services que rendent les machines, en vons citant l'exemple de quelques industries principales. Vous savez que, dans l'antiquité, la mouture était faite au moven de moulins à bras et que le blé était écrasé entre deux pierres que des esclaves faisaient tourner l'une sur l'autre. C'était une des occupations les plus pénibles, et les esclaves que le maître voulait punir étaient envoyés au moutin. Lorsque, dans les comédies de Térence et de Plaute, un esclave effronté a été surpris commettant quelque fourberie, il ne manque pas de s'ecrier : « Ah! f'irai au moulin. » Avec des meules mues par l'eau ou la vaneur, le travail du meunier est aujourd'hui un des moins pénibles. Voulez-vous connaître quelle différence il y n entre le rendement aux éponnes extrêmes? Un homme aujourd'hui peut exécuter le travail qu'auraient fait cent cinquante esclaves travaillant à bras ponr remuer la meule supérieure sur la pierre de dessous. Antre exemple l' La movenne de ce que le portefaix peut norter sur son dos ne dépasso pas 50 kilog. Le cheval en porte 200. Avec une charrette à deux roues, se mouvant sur une bonne

rous, le même cheral peut porter 2,000 kilog. Suppose que ce chera olt empley à bleir un baissa sur un canal, il suffira peur traiser de 80 à 100,000 kilog. Enfin un chemin de fer en trainers dir fois plus et un chastifiers, qui conduit une leconomic, transporters, gribo à la machine dont il se sert, ce que portenient peinblement 13 à 20,000 porteinis, c'heustifiers a done pu être compars à un général qui commandersit 15 à 20,000 porteinis.

Savez-vous ce que produisaient autrefois les ouvriers employés dans les usines métallurgiques? Environ 5 à 6 kilog, de fer par jour. C'est ce qu'ils produisent encore dans les pays arriérés, où on n'emploie que les fourneaux à la catalane, Mais, dans les hauts-fourneaux, nous trouvons que la production est de 150 kilog, par ouvrier, c'est-à-dire 25 à 30 fais plus que les anciens procédés ne permettaient d'obtenir, - L'imprimerie nous offre un autre exemple bien saillant. Une presse tire 5 à 6,000 exemplaires par heure, sans autre soin que celui de fournir le papier sur lequel le cylindre presse la composition. Le Courrier de New-York, dans une scule nuit, livre 60,000 feuilles qui n'auraient pu être faites, dans le même temps, qu'avec 600,000 copistes au moins. - Sans les machines, on ne serait inmais parvenu à livrer, pour 75 centimes, cent quarantequatre donzaines de boutons et on n'aurait pas vu un fabricant en vendre dans une année nour 800,000 fr.. ce qui fait le prix de 150 millions de douzaines.

L'exemple le plus remarquable encore est tiré de l'industrie des cotons. C'est vers l'année 1769 qu'en Angleterre le tissage mécanique a commencé à remplacer lo tissage à la main. Si on compare ca que faisaient, à cotte époque, les ouvriers issuernda avec ce qui sert aujourl'hui des manufactures, on arrive à der résultats éconants. Il aurait follo, en 1850, 91 millions d'ouvriers et, en 1859, 150 millions pour fare ce que les mechines livrent avec 800,000 hommes caviron. Cest mochines out done commonié les effects que sersient oblègés de faire 149 millions d'ouvriers. Mais où trouversient ou cette quattie de berst Étichement, l'homanité ne pouvant pas fournir un aussi grand nombre de travilleurs, nous aurions décollègés de nous priver d'une somme considérable de produits dont nous soitsoires.

Voilà, messieurs, des chiffres qui peuvent donner une idée juste de la paissance des machines. Mais ce n'est pas la puissance des maebines qui est contestée; au contraire, c'est de cette puissance qu'on se plaint. On leur reproche de remplacer le travail de l'homme et de mettre sur le payé, sans ressources, des ouvriers qui auparavant trouvaient à gagner leur vie. Il n'est pas exact de dire que les machines diminuent le travail, et je vais démontrer au contraire qu'elles ont souvent pour résultat de l'augmenter. Quelquefois l'emploi des machines augmente le travait dans le même genre d'industrie. Le tissage du coton et l'imprimerie nous offrent des chiffres éloquents. Avant 1769, l'Angleterre n'avait que 7,900 ouvriers employés a la filature et au tissage du coton. Le chiffre se décomposait ainsi : 1° 5,200 fileuses au petit rouet ; 2° 2,700 tisseurs. Dix-huit ans après, en 1787, il y avait 105,000 fileurs et 247,000 tisseurs, en tout 552,000

ouvriers. En 1855, le total s'élevait à 487,000 et. en ajoutant aux industries principales les ouvriers employés aux industries laterales (telles que la fabrication des tulles et l'impression sur étoffes), on arrive au chiffre de 800,000 ouvriers occupés par l'industrie cotonnière. Aujourd'hui le nombre est d'euviron 2 millions c'est-a-dire le quatorzieme de la population totale du Royaume-Uni. Certes entre le point de départ et l'arrivée la distance est bieu grande, Pour nous borner à l'année 1855, le nombre des ouvriers avait centuplé puisqu'il était passe de 8,000 environ à 800,000. Lecapital s'est aussi beaucoup aceru, à peu près dans la même proportion: car il était primitivement de 3 à 4 millions, et il est aujourd'hui de 455 millions. - Si on comparait les 5 à 6,000 copistes que le moyen âge employait à faire les manuscrits avec le nombre d'ouvriers qu'occupe l'imprimerie, vous verriez encore que le travail, loin de diminuer, a beaucoup augmenté dons cette industrie.

Ce phénomène s'explique très-simplement, Le machine permet de labriques sur une grande échetie, de diminue la part de fran généraux incombant à chaque produit et, par consèquent, de livrer à meilleur marché. Le bon marché provque la consommation, lescidebacheis s'ouvrent et se multiplient, in demnode s'accroit et il faut que la production se écenne au niveau de ces commades. A ceux qui accusent les machines de diminer le travait ou peut donc réponder d'abort que souvent elles augmentent in demande de travail, sanssorit du cerce le de la même profession.

Je conviens que cette réponse n'est pas péremptoire

parce qu'elle ne s'applique pas à tous les cas. Je ne pourrais pas, sans aller contre les faits les plus constants, nier que des machines ont, plus d'une fois, eu pour effet d'éteindre entièrement des industries florissantes. Il faut alors que les ouvriers changent d'industrie, et ce passage n'est pas sans dilficulté. Il est rare conendant que l'industrie qui supplante n'ait pas nne grande analogie avec l'industrie qui est supplantée, et que les ouvriers de l'ancien métier ne trouvent pas aisément à s'employer dans l'industrie nouvelle. Ainsi les conducteurs de diligences sont aptes à être employés dans les chemins de ler comme conducteurs de trains, ou dans le service des omnibus attachés à l'exploitation des chemins de fer. Les copistes remplacés par la presse furent probablement choisis de préférence par les patrons imprimeurs. Il est rare d'ailleurs que les découvertes de machines remplacent tout de suite et brusquement les procédés anciens : ces renouvellements de la face de l'industrie ne se font que peu à peu et, grace à ces progrès insensibles, les transitions sont amorties.

Si le travail pout être dimînaé sur un point, il est incontestable pe la masse générale de trusi al vi peud pas. Le salaire que la machine permet d'éparquer deux de la contra contra la contra de la contra contra de la contra de la contra de la contra con

tout à payer ses ouvriers. N'ayant pas son fonds de roulement, il l'emprunte à un banquier. Une machine permet au fabricant de reduire le nombre de ses ouvriers de moitié, et du même coup il abaisse le fonds de roulement à 10,000 francs. Le banquier prêteur peut donc disposer de ces 10,000 francs, et il les livre à un fabricant d'étoffes qui veut augmenter ses opérations. Le capital devenu disponible dans la fabrique d'épingles ira, sur un autre point, donner du travail aux ouvriers tisseurs on fileurs. Évidemment la somme du travail national ne sera pas diminuée; mais pour les ouvriers déplacés il y aura suppression et souffrance. Les choses se passeront comme si la source du travail était tarie pour oux, et le capital devenu disponible ne leur profitera pas, paisqu'il s'écoulera par d'autres сепану.

Vaila le mal viritable, le seul que puisse produire. Piatenduction des machines. Elle ne diminua pes le travail; mais ello déplace des existences, de supprime le travail aux ourriers sur un point et le transporte aux ouvriers dablis en d'autres lisax. Comme les moyennes sont abstrailes, et qu'on ne pout pes avec des abstractions caimer la doubeur de ocur qui oudfrent; il est naturel que les ouvriers anent ve dans la machine un enneul, un concurrer redoutable, Mais éridentment ces doubeurs momentanées ne sont rien si on compare cent avec le bien de l'humanisti. Cest grides aux machines que l'ouvrier de nos jours a plus de bien-ette que n'en avient Agmontone on Charlemagne. Ainsi les machines prefilient à tout le monde, aux lies estics somme avec lus rarnals. Onle monde, aux lies segities omme avec lus rarnals. Onle monde, aux lies estics somme avec lus rarnals. Onle monde, aux lies segities omme avec lus rarnals. Onle monde, aux lies segities omme avec plus rarnals. Onle monde, aux lies segities omme avec plus rarnals. Onle monde, aux lies segities omme avec plus rarnals. Onle me de l'aux lies en l'aux lies aux lies aux lies aux lies aux lies en l'aux lies aux rait-on dit sous le premier Empire, d'un voyage que le souverain aurait fait dans deux jours de Paris à Bordeaux, grâce à un système de relais hien soigné et préparé tout exprès pour le passage de Sa Majesté? La réflexion qui serait venue natureffement à l'esprit de chacun cut été celle-ci : « Parlez-moi d'être prince. pour ceux qui ont de l'argent, il n'y a plus ni temps ni espace; imais les pauvres bourgeois n'eu peuvent pas faire autant. » En bien! 50 aus après, le alus petit artisan ucut aller à Bordeaux en 17 beures pour une trentaine de francs. Chacun a été doté par les machines d'un bien être que les souverains n'avaient pas autrefois. Les ouvriers pris en masse auraient bien tort de maudire les machines ; ce sont elles au contraire qui affranchissent nos hras en accomplissant le travail humain.

En isant la Politique d'Arvistor, j'ai de frappe d'un possage où ce pranque pensur dit que l'escharge est aix pessage not granque pensur dit que l'escharge est aix essaire. Il distingue deux catégories d'hommes : les nas qui aspirent aux choses de l'intelligence et qui sont nês peux conunander; les autres qui sont portés vers le malére, et qui sont nés pour d'ere esclaves. L'escharge lui praissis in dessaire, purce qu'il ne crysit pas qu'in qu'il puis qu'il pas qu'il pas

puyant de la proposition d'Aristote, je suis autorisé à dire que le progrès des machines a fait marcher l'émancipation de l'ouvrier.

Quant aux souffrances monientanées que peuvent occasionner les machines, elles ne sont pas sans remède. L'introduction d'une nouvelle machine est une erise dont l'effet ressemble à celui de toutes les crises commerciales et industrielles, A ces souffrances temporaires quel est le remède à onposer? L'esprit de prévayance, les sociétés de secours mutuels et de crédit populaire, l'enseignement professionnel qui développe l'intelligence de l'ouvrier, le porte à l'épargne et lui permet plus facilement de se retourner vers d'autres industries, lorsque vient le moment de la souffrance, Le mal n'a pas d'autre correctif que le développement de la prévoyance et des movens qui procurent son extension. Pespère que cet enseignement vous inspirera le désir de favoriser les sociétés de crédit, de prévovance et de coorération. C'est la grande question à l'ordre du jour, Occupez-vous-en avec bonne volonté, et, pourvu que vous rencontriez des hommes animés du même desir, ne regardez pas à côté de qui vous êtes, ne demandez pas à vos collaborateurs comment ils s'appellent, ne vous inquiétez pas de ce qu'ils pensent sur d'autres questions. Marchez avec tous ceux qui veulent le même résultat, et ne craignez pas de vous compromettre en travaillant à réaliser une œuvre excellente. (Applaudissements.)

## DIX-SEPTIEME LEGON

Dispublica de campaças — Statelaya — Compensor de tran recumento de 1913, 1964 o 1614 — Camo de las desertos el trans redesertos de 1913, 1964 o 1614 — Camo de las desertos de sobendante. — Le depet de propultare certecho le deserto de sopropulsare, — Le depet de propultare certecho le depen de la prodes vede el compensor de la compensor de la compensor de la prodes vede de la compensor de la compensor de la compensor de la depued de la compensor de

Yandradı, 3 Krzier 1965

Messieurs,

l'ai fait allusion, dans une de mes legons précidentes, à un plénumène focument jue deu l'Encien sur le taux des sublisceset considérable, à l'emigration des ouvriers agricoles vers les cui lieu ou, suivant l'expression gibbralement employée, à le diopopulation des campagnes. Cest à l'extenne de ce fait que je me propose de consecrer notre entretien de ce jour. Nous regarderons en face le mai dout on se plaint, et nous chercherons à blain en pénétrer les causes pour juger les remi-des m'il sent possible d'a ruporter. le vous jurierte des m'il sent possible d'a ruporter. le vous jurierte.

avec sincérité, en homme qui ne se sert pas de la parole pour dissimuler sa pensée, et qui, d'uno autre part, ne cherche pos les allusions méchantes. J'attends de vous le silence grave qu'il convient d'accorder aux questions de cette importance.

Commençons por nous faire une idée juste du mal, et exprimons par des chiffres le mouvement d'émigration dont il s'agit. Il y aurait injustice à croire, comme l'ont fait quelques écrivains, que le mai date des dernières années. En étudiant les relevés officiels, des années 1856 à 1846, on trouve que cet intervalle a enlevé à la vie rurale 2,626,500 habitants, c'est-à-dire environ le douzième de la nopulation totale de la France. Si le fait de la dépopulation des campagnes n'est pas nouveau, il est certain cenendant que, dans les derniers temps, ses progrès ont été constants. Quand on compare le recensement de 1856 avec le recensement de 1851, on trouve que sur quatre-vingt-six départements cinquante-quatre ont perdu une partie de leur population. De ces cinquante-quatre, trente ont diminué de plus de 5,000 habitants, et sur ces trente on en compte seize dont la porte a dépassé 16,000. Le département de la Haute-Saône, qui a été le plus frappé de tous, a perdu 36,000 habitants sur 347,000, c'est-à-dire environ le dixième. L'Ariége, dont la population a'élève à 265,000 habitants, a nerdu le chiffre relativement énorme de 16,000. En général, les départements qui ont le plus perdu comptent parmi les plus pauvres, il n'y a d'exception que pour les départements de la Normandie, où la diminution s'explique par des circonstances particulières et spécialement par la grande proximité de Paris. Les

départements dont la population s'est accure, passent pour être les plus riches. Ainsi, en première ligne, le département de la Seine, dont la population était en 1851 de 1,422,000 la nicitat avait, en 1850, 1,727,000 fabitants equi fait une augmentation de 505,000 en cinq années. Les chiffres suivants expriment l'augmentation dans les départements un vaient agant le plus.

| Nord             | 54,000 |
|------------------|--------|
| Rhône,           | 51,000 |
| Bonches-du-Rhône | 44,000 |
| Lorre            | 53,000 |
| Gironde          | 26,000 |
| Loire-Inférieure | 20,000 |
| Pas-de-Calais.   | 20,000 |
| Attier           | 45.000 |
| Var              | 14,000 |
| Seine-et-Osse    | 12,000 |
| Gard , ,         | 11.500 |
| Bérault          | 11,000 |
| Maine et Loire.  | 9,000  |
| Cher             | 8,560  |
| Lands            | 8 000  |

Les deux derniers départements étaient autrefois comptés parmi les plus pauvres; mais le développement de la richesse y fait adjourd'hai des progrès et l'augmentation de la population vient à la suite. Comparons maintenant la situation des mêmes départements d'après le reconsequent de 1861.

Bans le département de la Seine la population, qui était en 1856 de 1,727,000,était en 1851 de 1,955,660. Elle s'est donc encore accrue de 226,000; de telle sorte un'en dix ans la nocolation du département avait été augmentée do 551,000 environ. You pentes hien que cot acresissement n'a prefité que pou aux comanuses cur acresisement n'a prefité que pou aux comanuses partie, je pourrais d'inte la presque totaité des 551,000 habitants, nouveaux est venue grossir la capitale. C'est surtout dans les communes de la banièrea que face croissement avait été considérable; ainsi, avant l'aunacion, la commanne de Montantrer sait voi dévuples y a population; elle était passée de 6,000 à 60,000 habitants. Les chiffres suitant tegritement l'augmentation, en 1861, des départements dont la population s'était le ubus accure en 1856.

| Nord .   | ÷   |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 91,627 |
|----------|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Rhône.   |     | . 1  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87,748 |
| Bouches  | ١٠d | u-B  | lid | ine |   |   |   |   |   |   |   |   | ÷ | 88,125 |
| Loire    |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12,343 |
| Gironde  |     |      |     |     |   |   |   | , |   |   |   |   |   | 24,446 |
| Loire-In | főz | ican | ne  |     |   |   |   |   |   |   | ÷ |   |   | 34,213 |
| Pas-de-  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,492 |
| Allier   |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,191  |
| Var      |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,706  |
| Seine-ct | .0  | isc. | Ĺ   | ċ   | ï | ċ | i | i | i | ï | ì | Ĺ | i | 28,874 |
| Gard, ,  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,440  |
| Hérault  |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | ÷ | 8,957  |
| Maine-el | -L  | oire |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.625  |
| Phoy     |     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 540  |

Dans la Haute-Saône la population est remontée de \$12,000 à \$17,000; mais elle est encoreloindu chiffre de 1851, c'est-Adire de \$547,000 environ, Dans l'Artigee, la population est demourée stationnairé au chiffre de 251,000 qui se trouve dans les tableaux de 1856 at 1861, tandis qu'en 1851 la population de ce département était de 267,000. Dans les Hautes et Basses-Alpes, la décroissance de la population a continué. Voici les résultats des trais recensements:

|                 | 1851               | 1830                 | 1941    |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
|                 | -                  | -                    | _       |
| Alpes (Basses). | 152,060<br>152,078 | . 149,670<br>199,556 | 146,432 |

Le Gers a également éprouvé une décroissance sembable

| 1071    | 1956    | 1001    |  |  |
|---------|---------|---------|--|--|
|         | -       | -       |  |  |
| 567 479 | 304 697 | 998 434 |  |  |

La peacé ginérale qui sort du rapprochement dechiffre, éct su les grandes ville sompreut la population des campagnes, et que cette attraction se fist surtont sentir sur les départements où la cilture est pen avancée. Ce mouvement s'explique facilement, pusiqu'il cet naturd que les on cières quitatte les pas les moisricles. Más il fint avoner que les résultats en sont déphendhes; car les ouvriers sont endevés sur les poissis où leur travail est le plus nécessaire. Le chiffre le plus prodant est cetui des villes ayant plus de 50,000 annes, il n'y en avait que noul en 1831, et on en compati divaner (en 1851, le nombre des villes ayant plus de 20,000 annes était dans cette période quirquemoleposé de treute-quentre à soisante-étic neuf."

| 1           |     |    |   |   |   |   |   |  | 1801    | 1016    | ****    |
|-------------|-----|----|---|---|---|---|---|--|---------|---------|---------|
|             |     |    |   |   |   |   |   |  |         |         |         |
| Aun         |     |    |   |   |   |   | ÷ |  | 369,767 | 372,919 | 372,909 |
| Assect      |     |    | ÷ |   |   | ÷ |   |  | 564,597 | 355 559 | 558,589 |
| Aller       |     |    |   | , | ÷ |   |   |  | 336,438 | 352,244 | 336,758 |
| Aipes (Bass | 184 | 1. |   | , |   |   |   |  | 116,358 | 149,670 | 159,078 |

A présent que nous connaissons le mal et son étendue, examinons quelles en sont les causes. La première vient de nous; elle tient à ce que nous recherchons le sépon des villes. Non-seulement les propriétaires trans-

| •                    |         |         |          |  |  |
|----------------------|---------|---------|----------|--|--|
|                      |         | 1850    |          |  |  |
|                      | -       |         | -        |  |  |
| Alper (finales-)     | 195,100 | 120,536 | 132,638  |  |  |
| Alpre-Mentures       | 194,558 |         |          |  |  |
| Antèche              | 588,529 | 585,835 | *386,539 |  |  |
| Andenses.            | 522,111 | 323,138 | 334,996  |  |  |
| Ariége               | 251,850 | 251,318 | 207.435  |  |  |
| Ante.                | 262,780 | 261,673 | 265,247  |  |  |
| Aude /               | 285,706 | 282,855 | 289,747  |  |  |
| Averron              | 396,095 | 393,890 | 394,185  |  |  |
| Bouches-du-Rhène     | 507,112 | 473,365 | 428.089  |  |  |
| Calvades             | 450,993 | 418,391 | 491,216  |  |  |
| Cented               | 940,595 | 217,665 | 372 236  |  |  |
| Chargete             | 319,061 | 578,721 | 389.912  |  |  |
| Charente-Intiference | 481,060 | 471,828 | 469,992  |  |  |
| Cher                 | 232,393 | 314 341 | 200,300  |  |  |
| Corning              | 316,118 | 311.682 | 320,854  |  |  |
| Corso                | 254,889 | 210,185 | 238,251  |  |  |
| Glic-d'Or.           | 384,110 | 385,131 | 400,297  |  |  |
| Girs-dn-York         | 628,676 | 681573  | 639,613  |  |  |
| Grense               | 216,655 | 278,889 | 287.075  |  |  |
| Denfogne.            | 501,687 | 594,651 | 585,789  |  |  |
| Denle                | 296,280 | 284,888 | 296,679  |  |  |
| Brôme                | 389,684 | 321,760 | 326,856  |  |  |
| Enge.                | 298 081 | 401,665 | 415,777  |  |  |
| Eure-et-Lor,         | 200,455 | 291.674 | 291,892  |  |  |
| Funstère.            | 627,384 | 606,552 | 617,710  |  |  |
| Gard                 | 422,107 | 419,807 | 408,163  |  |  |
| Garonne (Hante-)     | 484-081 | 481,247 | 481,010  |  |  |
| Gers                 | 998 951 | 501,497 | 307,476  |  |  |
| birocde.             | 567,193 | 640,757 | 614.387  |  |  |
| Birmit,              | 409,591 | 406,424 | 389,266  |  |  |
| He-et-Vdame          | 584,930 | 580,898 | 574,618  |  |  |
| indec                | 270,054 | 273,479 | 271,668  |  |  |
| Indee-et-Lorre       | 323,372 | 318,449 | 315,641  |  |  |
| Isine.               | 517,748 | 576,637 | 685,497  |  |  |
| Inc.                 | 298,055 | 296,761 | 313,209  |  |  |
| Landou               | 300 KON | 509.852 | 302,196  |  |  |
| Dir-et-Chee.         | 203,029 | 264,615 | 261,892  |  |  |
|                      |         |         |          |  |  |

portent à Paris l'argent nécessaire pour payer leur entretien et leurs phaisrs; ils y portent aussi les capitaux afin de leur donner un placement qui soit, autant que possible, productif et commode à administrer. Le pro-

|                     |           |           | -         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 1561      | 1884      | ****      |
| Logic (llaute-)     | 345.521   | 390,094   | 504 615   |
| Loure inferience    | 599,207   | 355,696   | 535.664   |
| Lotrel              | 352,736   | 345,115   | 511,029   |
| Lat                 | 205,542   | 293,753   | 296,224   |
| Lot-et-Garoune      | 552,055   | 340,041   | 241,285   |
| Loserc,             | 137,367   | 130,819   | 144,705   |
| Haute-et-Lure,      | 595,012   | 521 387   | 515.442   |
| Mxsche,             | 591,421   | 560,202   | 600,882   |
| Name,               | 385.498   | 512,659   | 373,502   |
| Marne (Mante-).     | 234,513   | 256,519   | 208.708   |
| Naycome,            | 375,163   | 375,841   | 374 566   |
| Mourthe.            | 428,643   | 424.323   | 450,425   |
| Merge               | 385,514   | 305,727   | 558 657   |
| Machiling           | 486,501   | 473,932   | 478,172   |
| Voselle             | 410,437   | 451.158   | 459,684   |
| Distric             | 332,814   | 328,088   | 327,161   |
| Dord                | 1,505,380 | 1.212.353 | 1,158,285 |
| One                 | 401,417   | 396.885   | 403,857   |
| Onte                | 423 350   | 450,127   | 439.884   |
| Pat-de-Cataje       | 124,358   | 712,846   | 092 994   |
|                     | 576,419   | 598 002   | 595,897   |
| Pyrénées   Ramen-   | 456,628   | 430,442   | 444,997   |
| Pyrénées (Raptes-1. | 241,170   | 243.8.6   | 2.0 934   |
| Pyrénées-Orsentales | 181,763   | 183,056   | 181,955   |
| Pilan (Bas-)        | 577,574   | 565,085   | 687 454   |
| Rhim (Heul-).       | 515,819   | 409,442   | 494,147   |
| Rhône               | 662,483   | 625,981   | 874,745   |
| Sedon (Hante-).     | 317,183   | 312,397   | 347,160   |
| String-et-Loire     | 589,137   | 273,018   | 574,720   |
| Sariho              | 466,155   | 467,195   | 473,074   |
| Sarge,              | 275,039   |           |           |
| Sevoir [Hante-,     | 907,496   |           |           |
| Seine               | 1,953,660 | 1,727,419 | 1,421,015 |
| Seine Inferieuce    | 789,988   | 789,450   | 762,030   |
| Seine-et-Marine     | 382,312   | 341,382   | 345 076   |
| Seine-el-Oise       | 513,073   | 481,179   | 477,551   |
| Serren (Denz)       | 328,817   | 527,816   | 323,615   |
| Spring.             | 513,616   | 568,610   | 570,641   |
|                     |           |           |           |

priétaire absentéiste (pour employer l'expression consacrée) a besoin de beaucoup d'argent pour couvrir les dépenses de la ville; il veut que ses rentes soient aussi régulières qu'élevées, et e'est pour cela qu'an lieu de faire des avances à la terre qui rend lentement ce qu'on lui prête, il place son argent en actions ou obligations industrielles. Nous avons vu que le travail imulique un capital, et que la où le capital est peu abondant le travad languit et le salaire est peu élevé. Lorsque le capital fuit vers les grandes villes, il est naturel que les onvriers l'y suivent; s'il restait à la campagne, les ouvriers l'imiteraient par la force même des choses. En verta des lois de la production que pous avons analysées, il est impossible que le capital et le travail soient séparés, et ils ressemblent à deux jumeaux qui languissent forsqu'ils sont éloignés.

Antre incan'eurra de l'absentésmet. Cette déplocable désertion fait que la campagne est triste. L'animation que le propriétaire riche entretient autour de lui ne tarde pas à s'étendre. Plus de létes, plus de chasses, plus de via au château. Tout est fruid et morne, et le paysan est condoit, par le contraste des idées, à penser ou sermets, alles one son mattre, recherche. Son insatre en la contraction de la contractio

| 100     | -                                                                                                          |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 555,633 | 354,832                                                                                                    | 363,07  |
| 232,531 | 254,782                                                                                                    | 237,55  |
| 315,520 | 371,870                                                                                                    | 357,96  |
| 268,250 | 268,994                                                                                                    | 264,65  |
| 595,003 | 3N9,683                                                                                                    | 583,73  |
| 322,038 | 391,553                                                                                                    | 317,30  |
| 549 595 | 349,787                                                                                                    | 319,37  |
| 415,485 | 405, 708                                                                                                   | 427,40  |
| 570.305 | 368,991                                                                                                    | 581.17  |
|         | 585,633<br>230,834<br>515,520<br>268,256<br>595,603<br>595,603<br>595,603<br>519,505<br>415,655<br>579,305 | 355,633 |

gination so fui un tableun ecluicant des plaisirs de la grande ville. Sil y a des plaisirs pour le riches, l'ouvier duit éven ressentir aussi. Ricotolit apprend que le tarr des salaires et the éven à la libet, sans sonque à la différence des frais d'untreilen, il compart la jourden qu'il agant au village avec les journées à ciunt à six frants de l'ouvier-ciudin. Tout le solicite à limiter l'exemple des on mittre, et il part repousés par la tristeses de la vie des champs autant qu'entrainé per l'ossérance d'un solitie plus élect.

L'absentéisme des propriétaires n'est pas la seule cause qui attire les capitaux et la population dans les grandes villes. Il faut ajouter à cette cause l'accumulation des dépenses publiques à Paris, et le peu d'importance de celles que le gouvernement fait dans les campagnes. Sur un budget de deux milliards en dépenses, 900 millions à peu près se dépensent dans le département de la Seine. Il n'est pas admissible qu'une semblable concentration soit la conséquence de la présence du gouvernement à Paris. Cette circonstance. dont assurément il faut tenir compte, ne peut pas expliquer l'immense disproportion qui existe entre la part des départements, au nombre de quatre-vingthuit, et celle du département de la Seine. Il ne m'appartient pas de juger ici la centralisation administrative, Cette question est très-complexe et veut être envisagée à beaucoup de points de vue, pour être jugée en connaissance de cause. Je me borne à constater un de ses résultats. Elle a incontestablement pour effet d'attirer à l'aris une grande somme de capital et, par conséquent, elle agit dans le même sons que l'absentéisme, car les

ouvriers se déplacent nécessairement si le capital ne demoure pas en quantité suffisante dans les départements

Ene cause qui tend aussi beaucoup à augmenter la dépopulation des campagnes se trouve dans le recrutement militaire, Chaque année, la loi appelle 100,000 hommes sous les drapeaux, et sur ces 100,000 hommes, 50,000 au moins sont, même en temps normal, enlevés aux travaux de l'agriculture. Comme ils doivent servir pendant sept ans, il en résulte que 550 ou 400,000 hommes sont occupés au métier des armes d'une facon permanente: si les villes fournissent leur part du contingent. il n'en est pas moins certain que la plus grande somme est fournie par les campagnes; car la population rurale est de 25 à 26 millions sur 37. Il ne m'appartient pas de juger ici notre organisation militaire, ni de me pronoucer sur les besoins de ce service. Pas plus pour l'armée que pour l'opportunité des grands travaux dans les villes, je ne dois ici donner mon sentiment. (Rumeurs dans l'auditoire.) Je devine votre pensée, messieurs: yous me reprochez, par cette interruption, d'agir avec prudence et de calculer mes paroles avec une réserve qui nuit à ma sincérité. Si vous voulez bien v réfléchir un instant, vous comprendrez que mes droits sont limités par la nature de mon enseignement, et que je manquerais à mes devoirs si je tentais de franchir cette borne. La réserve que vos rumours m'ont reprochée est au nombre de mes obligations. D'autres raissons d'ailleurs l'expliqueraient suffisomment : je les tire de la nature des difficultés que l'ai touchées. Ce sont là des questions complexes, composées d'éléments multi-

ples, qui veulent être examinées sous plusiours faces, Mais ic puis et ic dois ici constater les résultats du recrutement militaire, au point de vue de la dépopulation des campagnes. Eh bien, il est incontestable que l'appel effectif de ces soldats enlève aux champs les bonnnes les mieux constitués. Bs y reviennent plus tard; mais souvent aussi ils out contracté les habitudes et le goût de la ville: la vie rurale leur semble triste, et ils retournent. pour y chercher du travail, dans les cités que la vie de garnison leur a fait connaître. Trop jeunes encore quand ils ont quitté le village, ils n'avaient pas eu le temps de prendre gout à la vie des champs. Aussi les habitudes urbaines ne tardent-elles pas à dissiper le souvenir de la vie prinutive. Le service militaire terminé, ils ne se sentent pas attirés vers un genre de vie qui n'avait pas laissé chez eux des traces assez profondes. La campague perd ainsi ses habitants les plus robustes, perte déplorable soit au point de vue du travail, soit au point de vue de la reproduction de la population. Aussi voit-on des séances déplorables où les conseils de révision épuisent tous les numéros pour parfaire leur contingent, sans réussir même toujours à envoyer un nombre d'hommes valides égal à celui qui est demandé au canton. Le tirage ne sert plus à rien, et ceux qui avaient porté des numéros réputés bons voicot s'évanouir les espérances de libération qu'avait fait naître, dans leurs esprits. l'élévation du chiffre inscrit sur leur billet.

L'absence des propriétaires, le départ du capital qui suit les maîtres et entraîne celui des ouvriers, l'accumulation du capital résultant de ce que les dépenses publiques ont pris une extension considérable dans les villes et hors de proportion avea la part recenant aux départements, la tristesse de la vie des champs lorsque la campagne a pentu ses propriétaires, le recentement militaire qui entêve à l'agriculture ses melleurs sujets, la la corruption de l'espèce qui en ett la suite : vail penles sont les causes de la dépopulation des camparies.

Avoir signalé les causes du mal, e'est avoir indiqué le remède. Une partie de la réparation dépend de vous, l'antre relève du gonvernement. Ceux qui abaudonnent les champs pour aller à la ville ont perdu le droit de se plaindre, puisque c'est d'eux que le mal vient en partie. Nous serions plutôt fondés à leur adresser des reproebes, car leur émigration a pour suite inévitable celle des ouvriers qui suivent leur maître parce que celui-ci emporte le capital. Il faut que les propriétaires, quel que soit leur rang, imitent l'aristocratie anglaise, qui met son luxe dans l'habitation rurale et dans la vie de château. Chez nous les choses se passent inversement. On fait des économies à la campagne pour faire agure à Paris pendant trois ou quatre mois et, après avoir vide ses poches ici, on revient sur sa terre reprendre les privations qui permettent de mettre de côté un peu d'argent, pour recommencer l'hiver prochain. Quant aux causes qui relèvent de l'appréciation du gouvernement, il faut que l'administration examine avec soin quel intérêt est le plus à menager. L'intérêt agricole doit-il l'emporter sur toutes les autres considérations, ou p'est-il au contraire qu'un intérét subordonné? Je me borne à dire qu'il souffre de

(crs. por. - L

l'extension des travaux urbains et de l'action du recrutement. C'est au gouvernement à comparer les exigences du service militaire et l'intérêt des grandes villes avec les besoins de l'agriculture.

Parmi les remèdes qui penvent être employés avec avantage pour tous, et sans qu'il v ait d'incouvénient pour personne, je mets au premier rang le développement de l'enseignement primaire. - Bien des personnes au contraire sont convainenes que, loin d'être un remède, l'enseignement primaire doit être compté parmi les origines du mal; que e'est à cause de son influence que les ouvriers agricoles ont été tourmentés du désir d'aller à la ville; que, par suite de l'instruction qu'ils avaient recue à l'école primaire, les paysans se sont trouvés à l'étroit dans leur village et ont aspiré à se produire sur un théâtre plus étendu, Au premier abord, cette accusation paratt fondée: mais, en y regardant de plus près, vous verrez facilement qu'elle est injuste. Si l'enseignement primaire a produit ce résultat, c'est parce qu'il n'a pas ité assez généralisé. Pourquoi ceux qui ont fréquenté Pécole se sont-ils trouvés déplacés? C'est parce que autour d'eux le niveau intellectuel était encore très-bas. et qu'au milieu des ignorants ils ont pu se considérer corome des savants digues d'une meilleure destinée Si l'instruction avait été distribuée à tous, à neu près dans la même mesure, on ne connaîtrait pas le type des petits savants de village. Il n'y auroit pas d'antre inégalité que celle qui résulte des facultés naturelles, et alors disparaltraient ces petites supériorités artificielles qui font tout le mal. Dans les départements du mid, l'instruction primaire voi très mégalement répardue. Aussi dès qu'un papsa sait lier de rierri, pla resul plus ni labourer la terre, ni servir comme domestique : tout terazil matériel lui répagne; il quote la blouse et praed les vélements de drap. En Alasce, où l'instruction primaire est générale, rien de semblable n'arrie. Les domestiques servan lire et écrire, e basecoup de personnes, ayant requ l'instruction primaire, manient la charre. A Paris, tous les ouvriers et demestiques savent lire et écrire, et ils font cependant un trasail manuel pénille. Il us estrit de même à la campagne le jour où les ouvriers servit de même à la campagne le jour où les ouvriers servit en men à la compagne le jour où les ouvriers servit en même à la

lci, messieurs, je trouversis une occasion favorable de traiter la question de l'enseignement primaire obligatoire, mais je ne céderai nas au désir de faire une digression. Cette question est assez difficite pour qu'elle mérite d'être traitée principaliter, et je ne pourrais que l'écourter en la traitant aggessoirement au sujet dont je m'occupe. (Rumeurs dans l'anditoire.) Cette fois-ci vous ne m'accusez pas, je pense, de parler avec une précaution calculée. Pai plusieurs fois délà écrit mon opinion sur cette question et, quand ie le voudrais, il me scrait impossible d'en faire mystère. Vous m'accorderez d'ailleurs que, sous l'administration de M. le ministre actuel de l'instruction publique, le pourrais sans péril soutenir la thèse de l'instruction obligatoire. (Sourires.) Si je renvoie la question, e'est que je ne pourrais pas la traiter sans sortir de mon enseignement, D'ailleurs, au point de vue économique, il me suffit de dire que l'instruction primaire doit être généralisée. De quelque manière qu'en arrive au civalitat, la seinere éconenique doit e tenir pour statisfaite. Qu'en y arrive par l'obligation en par l'encouragement, il n'importe. Dour le moment, et comme professour d'économie politique, je n'ai à émaître qu'un désir; je souhaite que l'instruction primaire se répande, parce que je suis convaienq que la généralisation de l'instruction primaire arrêtera le mouvement d'émigration des ouviens preuse, visa les grandes d'instruction de movient preuse visa les grandes d'instruction de ouviens preuse visa les grandes d'instruction primaire arrêtera le mouvement d'émigration des ouviens preuse visa les grandes d'instruction primaire arrêtera le mouvement d'émigration des ouviens preuse visa les grandes d'instruction primaire arrêtera le mouvement de l'autre de la consideration de ouviens preuse visa les services de la consideration de ouviens preuse visa les services de la consideration de ouviens preuse visa de la consideration de la consideration de ouvient de la consideration de la consideration de profession de la consideration de la consideration de l'autre de la consideration de la consideration de l'autre de la consideration de l'autre de la consideration de l'autre de la consideration de la consideration de la consideration de l'autre de la consideration de la consideration de la consideration de l'autre de la consideration de la consideration de la consideration de la consideratio

L'organisation de l'assistance publique est bien loin d'être à la campagne ce qu'elle est dans les villes, toutes proportions étant même gardées. Beaucomp de communes n'ont pas de bureau de bienfaisance, parce qu'elles n'ont pas assez de ressourres pour supporter cette organisation. Les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne n'existent que dans les communes d'une certaine importance. L'ouvrier agricole qui tombe malade ne peut compter que sur la charité privée. Dans les temps de chômage, il n'a pas de secours à espérer parce que dans la comunune il n'y a pas de société de secours mutuels. A-t-il des économies à placer? La caisse d'épargne est très-loin et, pour faire son versement, il faut qu'il entreprenne un voyage. Au contraire, à la ville l'assistance publique est très-développée. Après un an de sejour, le résidant acquiert le domicile de secours: il est rocu dans des bospices; la société de secours mutuels lui pave ses journées de chômage et la caisse d'épargne est tout près pour recevoir ses petits placements. Il faut, autant que possible, atténuer cette différence entre les villes et les campagnes. Au lieu de l'aire des sociétés de secours

mutuels par commune, il sera bon de grouper plusieurs communes; j'en dis autant des bureaux de bienfaisance. La manje de l'uniformité pous a conduits, en France, à soumettre au même régime administratif les petites communes et les grandes villes. Cenendant la nature des choses est un obstacle dont il est difficile de triompher. Aussi l'uniformité n'a-t-elle pas pu faire qu'on créat partout des sociétés de secours mutuels et des bureaux de bienfaisance. Il faut rémédier à cela en formant des circonscriptions composées de plusieurs communes. De même pour la caisse d'épargne, on pourrait par deux movens faciliter le versement : 1° en chargeant de ces petits recouvrements les bureaux de poste, par imitation de ce qui se passe en Angleterre; 2º en envoyant le caissier avec un administrateur faire une tournée dans les communes, à jours déterminés et annoncés d'avance

de n'i pas dissimulé le mal; vous en connaisez les causes et les emuleis. Le ne vondrais pas espendant ne nontree pessimiste. Il fut un temps (ce temps n'est pas trop deigné de nous) où le payan disti récupe de nous pas verignés de l'activité dans son village par l'impossibilité den sortir. Les communications étaient tellement difficiles, que personne es songoait à quitter le campagne. A précent, le déplacement est dévenu si ficile, quoi ne paint de déplacement est devenu si ficile, quoi ne plaint de se cutive qu'aujourd'hui, et la difference est profosice entre le rendement actuel et celui qu'elle donnait il y a quelques ammés. Cet que les villes ont rendu sur campagnes co qu'elles leur avient pris. Dans ces grandes agrodimentaires d'hommès se sont allumés des sagoloméraires of hommès se sont allumés des sont allumés des sont allumés des sont allumés des sont allumés des



Sopera de déconvertes; la culture a été analysée et, la réclicion à supliquant à l'exploitation des champs, les travaux out reçu une direction mélleure, el l'agriculture est devenue plus Éconde. Les grandes villes out me voyé des machines à la campagne, pour remplacer les oursiers qu'elles lui mânette nécles. Cest pour cela que junais la terre n'a été nieux travaillés qu'à protects. Mais l'étail n'est pas conces tietes. Sus avertier les déconvertes qui multiplient la travail homain, il fant prendre les mesures qui autout pour été de retenir ou même de renvere, si c'est possible, les ouvriers à la camarance.

Remetter en honneur fe soc de la charrae, Repemplez la campagne aux dépens de la rue, Grevez d'impôts la ville et dégreves les champs'. Ayez moins de hourgeos et plus de paysans. Entre Acores, la Lemesse,

(Applaudissements.)

<sup>4</sup> Ce ven a été dépà réalué par plusieurs leis antérieures à la comédie de N Envie Augier Beaucoup d'impôts qui frappent les habitants des villes épargnent la population rurale.

## DIX-HUITIÈME LECON

Ejemes nes objections abrendes par un des subdirens — Organisations de traveal. — Innoverbosset prefeit a marità dua Priphatation, Pfills genet in chistate à la préviousce et, par même, à la formation des capitant ». Elle machieun du grand développement de la republicion, — illjunite qui il a simil à fine concurrence il Tantautre priche avec les capitant pri un centralisation qui rimplet — fine la retraux. — Les objection el Torgacentralisation qui rimplet — fine la retraux. — Les objection el Torgacentralisation qui rimplet — fine la retraux. — Les objection el Torgaciation par le terralis. — Torqui el constituente de develu — les republicies de consolition certe la inéglité et les chases.

Vendreds, 10 Sivpler 1985,

Messieurs.

Buss non avant-dernière leçon j'u di se qu'on a pa affinera aver siston que l'outrier moderne avis iplade bine-ètre que Charlenagne et Agamemnon. a Un de mes auditiera n'idresse une lettre de cête propeition est relevée avec esprit dans le pussage suivant, que je roux citer textuellement : a Il me semilie que le plus souvent l'ouvrier unoderne (par escupile l'ouvrier lyomais de 1852 écrivant as southe céries, par exemple l'ouvrier de nosidigartements du nord en 1863 c changerait volentiers toute notre civilisation pour le mouton rôt du roi d'Arges ou le hamp de l'empreun d'Ais-la-Chapelle. » L'auteur de la lettre me densande ensuite comment l'ouvrier pours a somotre prévoqui

puisque les frais d'entretien sont la mesure du salaire normal. N'y a-t-il pus contradiction entre deux propositions, dont l'une consiste à dire que le salaire normal ne dépasse pas les frais d'entretien, et l'autre affirme que l'ouvrier ne neut attendre sa rédemption que du développement de l'esprit de prévoyance? L'auteur de la lettre ne conclut une timidement et sons la forme dubitative : « Peut-être, dit-il, que la situation précaire des tra Nilleurs doit se modifier, à leur avantage, par une nouvelle organisation de fravail et du capital combinés... que sais-je? » Je rénondrai d'autant plus volontiers à cette lettre que la pente naturelle des idées me conduira au sujet de notre entretien de ce jour; car, je · me proposais d'examiner cette proposition chimérique qui a fait tant de bruit. à notre époque, sons le titre de : organisation du travail. La réponse à la lettre que je viens d'analyser sera comme l'exorde de mon discours

Lorsque J'ai dit que f'ourrier molerne avait plus de him-etre que le roit d'Argos ou l'empereur d'Aix-le-Chapelle, je n'ai pas cattend dire qu'il fot plus harreux que ces deux souverains. On peut avoir plus de him-etre matériel, et cependant être moins heureux. C'est que dans le houheur il y a des éléments relatifs, une partie qui d'épend des rapports avoc es sembhibles et de la satisfaction des beoins crée's par la eviliation. Agammenon était nois d'apos, tundis que l'ouvere moderne est obligé d'obéir au patron; Agamenton n'était pas activis it agente son moutor roit, tandis que l'ouvere acquiert par de pénilhee efforts, au jour le jour, les mets varisés qu'il pout se procuerne aujourd'hui. Mais ne songez pas à la condition sociale, à la partie relative du bonheur, à l'obligation de travailler, ne prenez que les conditions de bien-être matériel; incontestablement vous trouverez que la balance est favorable au rézinse de l'ouvrier moderne.

Si, au lieu de vous en tenir à la question de bienêtre, yous voulez examiner le bonheur relatif des hommes, je vous demanderaj de comparer l'ouvrier moderne non plus au roi des rois ou à l'empereur d'Occident, mais à l'esclave antique. Me direz vous que l'esclave antique était sûr de ses movens d'existence, tandis que l'ouvrier moderne est inquiet du lendemein? Cette sécurité, dont il a été tant parlé dans les déclamations socialistes, n'existait qu'autant que l'esclave était en sauté, Tombait-il malade d'un mal incurable, le maître cherchait à se débarasser de cette bonche inutile. En devenant libre l'ouvrier est devenu responsable: c'est là ce qui fait quelquefois sa misère, mais aussi ce qui foit sa dignité et lui permet de prendre, dans la société, la place qui lui est marquée par le nombre et la puissance de ses facultés. Certes je n'appartiens pas à la catégorie des optimistes, de ceux qui trouvent que tout est pour le ntieux dans le meilleur des mondes possibles, Si je n'ai pas le droit d'être mécontent pour moi-même, le reconnais que des maux de plus d'un genre snivent l'exercice de la liberté ; mais est ce une raison pour nier la bonté du principe, et pour maudire la lilierté parce qu'à «ôté d'elle se dresse la terrible image de la responsabilité? Ge que je dis de la liberté s'applique aux machines. Oni, l'introduction des machines est la

cause de manx réels, quoique possagers ; elle pèse surtout sur le salaire des femmes, qui ont plus de difficulté one l'homme à changer d'occupation : mais la machine est un instrument de progrès et, pour l'ouvrier, une cause d'allégement : son résultat sera l'affranchissement, chaque jour plus complet, du travail corporel, A quoi servirait d'ailleurs de prohiber ou de briser les machines nouvelles? Toute interdiction, même prononcée nar la loi, scruit entièrement inutile. A moins de supprimer l'intelligence et la liberté des inventeurs, vous n'arrêterez pas le travail de leur esprit ni la hardiesse de leurs entreprises. l'affirme une, si une loi samblable était iamais édictée, on pourrait dire d'elle ce que les Aragonais disaient des dispositions nouvelles contraires à leurs fueros : « Cette loi sera obéie, mais non exécutée. » Autant vandrait chercher à arrêter la marche d'une locomotive avec la pierre uni suffisait pour caler une voiture. Le char du progrès est en marche, remorqué par des machines de plus en plus puissantes, conduit par le génie des découvertes, acclamé par les sociétés qui suivent sa marche triomphale; il est inutile et téméraire de chercher sculement. à ralentir sa marche. S'il y a des blessés, occuponsnous de les panser ; c'est le seul remêde qui soit possible et efficace, (Applaudissements.)

Il est vrai que le salaire normal étant adéquat aux frais d'entretien, il parait difficile que l'ouvrier écononies pour préparer sa réfemption. — L'objection est spécieuse et elle fait honneur à la sagacité de celui qui me l'a opposée. Je vous prie de remarquer expendant que les frais d'entretien ne sont que le safaire normal, c'est-à-dire une tendance vers laquelle se porte constamment le salaire courant. Il est rare que le salaire réel corresponde exactement au salaire normal, et souvent le salaire de l'ouvrier est an-dessus des frais d'entretien. A la vérité, le salaire tombe aussi quelquefois au dessous et, par conséquent, ma réponse n'est pas générale; mais lorsque la prévoyance sera très-développée, la somme nécessaire pour payer la prime de prévovance finira par être un besoin normal et entrera dans les fais d'entretien indispensables de l'ouvrier, C'est ainsi que les entrepreneurs font entrer dans leurs dépenses l'usure du capital. Est-il extraordinaire que l'ouvrier parvienne à faire comprendre dans son salaire une prime d'assurance pour les jours de chômage forcé ou de maladie? Oui la prévoyance deviendra un besoin de première nécessité aussi impérieux que les frais de subsistance et, ce jour-là, elle sera comprise dans les éléments du salaire normal. Le développement de l'esprit de prévoyance aura donc pour effet d'augmenter le salaire normal et, par conséquent, d'élever le salaire conrant qui prend un essor d'autant plus vigoureux qu'il s'élance vers un but plus éleyé. Voilà une idée qu'il importe d'inculauer aux ouvriers; les économies qu'ils fout pour la société de secours mutuels ou autres institutions semblables auront pour effet non-seulement de leur assurer une réserve, mais aussi de préparer une augmentation de leur journée.

S'il est des idées qu'il importe de répandre parce qu'elles sont saines et profitables, il en est d'autres qu'il faut attaquer comme on combat le poison; dans ce nombre je compte, au premier rang, le système qui est commu sous le titre d'organisation du travail. Je l'attaquerai avec d'autant plus d'énergie que le signataire de la lettre à laquelle je viens de répondre paraît incliner vers cette chimère.

Le met organization indique un système artificiellement établi pour régler les rapports entre le capital, le travail et les agents naturels. Ce serait une combinaison créée par la loi pour déterminer le concours des facteurs de la production, et aussi pour distribuer le produit entre les coopérateurs de la richesse. L'État interviendrait comme grand entrepreneur et producteur general; de grands ateliers nationaux fabriqueraient les diverses espèces de produits et recevraient les ouvriers de toutes sortes: le travail serait assuré à chacun, et pas une force ne resterait inféconde. Pas un ouvrier qui fût incertain sur le lendemain, pas une ouvrière qui pût prétexter le défaut d'ouvrage pour expliquer sa mouvaise conduite, pas d'homme qui put maudire la société, pas de personne qui fût intéressée à faire du désordre : tels sout les résultats que les inventeurs de cette idée se promettent de la substitution de l'État aux particuliers. Vous le voyez, messieurs, c'est le communisme sous un autre nom, c'est l'absorption de l'individu par l'État, c'est la propriété collective mise à la place de la propriété privee. Toutes les objections que j'ai faites plus plus haut au communisme s'élèvent donc contre l'organisation du travail

De deux choses l'une : ou les ateliers nationaux absorberont toute l'activité individuelle, et alors c'est le communisme pur et simple; ou les ateliers nationaux laisseront coexister l'industrie privée, et alors nous tombons dans un autre ordre de difficultés. Sera-t-il juste de faire aux particuliers une concurrence à conditions inégales? L'État ne sortira-t-il pas de la haute impartialité qu'il lui convient de garder entre les intérêts privés? Remarquez que le capital des ateliers nationaux ne pourrait venir que de l'impôt, et qu'il serait profondément injuste de prendre de l'argent aux contribuables pour faire concurrence à leurs industries. Voici un exemple qui est bien de nature à mettre cette objection en relief. L'État a des ateliers nationaux dans les établissements nénitentinires : là le travail est imposé aux prisonniers, et les produits de cette industrie factice sont vendus à bon marché. Les industriels qui font le même article se plaiement de culte concurrence et à mon sens ils se plaignent avec raison; car, si la liberté est le régime de l'industrie et du commerce, c'est la liberté à conditions égales. Là où le privilège commence, la liberté industrielle recoit une affeinte. Eh! bien, le travail des prisonniers est, dans une certaine mesure, privilégié. puisque la plus grande partie des frais généraux est fournie par le budget de la répression criminelle. Cette particularité relative aux frais généraux fait que l'État peut donner à prix réduits les articles que l'industrie privée vend plus cher, Autre inconvénient! L'atelier national des prisonniers attire artificiellement l'industrie dans des lieux où elle n'aurait pas poussé naturellement, Je conviens que le travail des prisonniers ne neut nos être supprimé, puismi'il est indispensable à la moralisation et à l'amélioration du condamné; je conviens aussi qu'il y aurait barbarie à supprimer le produit une fois créé, à détruire une richesse précieuse et à ne pas donner aux prisonniers une partie de ce qui a été créé nar leur travail. Mais les plaintes de ceux qui réclament contre la fabrication privilégiée n'en sont pas moins fondées. Puisque l'État s'est réservé certaines fabrications monopolisées, je trouverais trèsnaturel qu'on employat les prisonniers aux industries qui sont fermées aux particuliers, telles que la fabrication du tabae, de la poudre, des timbres-poste. En Espagne, on fait servir les prisonniers au balavage des rues, et vous savez que le mot galères vient de ce qu'autrefois les condamnés ramaient sur les galères du roi. Je ne recommande pas le retour aux anciens usages; mais je crois que l'idée est, juste comme principe et que la vérité, sur cette question, consisterait à ne faire travailler les prisonniers qu'à des travaux dont l'État s'est réservé le monopole.

Les développements qui précèdent prouvent que la coexistence d'atteliers nationaux avec l'industrie libre est impossible, et que l'organission du travail ne peut se comprendre qu'avec un vaste système de communisme, où l'industrie libre sera supplantée par l'industrie collectire de l'Étai.

Je vous ai démontré déjà que ce système serait de le communisme, le simultant au travail serait beaucoupmoins énergique que sous le régime de la propriété individuelle. Ajoutez que l'ouvrier, toujours soir de trapurer du travail dans tous les geures d'industrie, se portenti sur les trevaux les plus apriebles et que les fonctions rebustates ou sendement publishes servicies d'à functions rebustates ou sendement publishes servicies d'à servicie; il y surait périthere sur un point et manque de hres sur une foult d'autres. Converier qui n'ausait plus à craindre le chômage serait imprévoquat et ne penserait pas à decomnière. Ainst tarirait le sources le plus abondante de la richesse; car c'est de l'épargue que vionnent les capitants, et vous serve que sane capital. Il n'y a pas de production possible; or, là où la formation exapéries, le travail au tarde pas à se releutir. Sovez persuades que le jour où l'ouvriere serait aix

de trouver du travail à volonté dans l'industric de son choix, non-seulement il se porterait sur les travaux faciles, mais sausé qu'il marcit une tendance déplorable à consommer, au grand détriment de la formation des capitaux, qui sont le principal élément de la richesse générale et privée.

Antre incavénient L'auvrier, sûr de treuver du travail dans les aleiles nationaus, sir que tout ouvrier uravail dans les aleiles nationaus, sir que tout ouvrier n'en manquera pas, deviendrait très-problique. On verrait alors s'accerdice la population dans une proporties effrayante. Le dis effrayantes, parce que cette sugmenation de la population concidentar avec une diminition des capiturs, parce que la société serait dévorée par une double impréviquence par l'impréviquence qui deignesti l'avvier de l'içargne, et par l'impréviquence qui le portenté l'a mettre des coffants au monde; est Perganisation du trevail l'affranchirait de tout soin et de toute un'eccuration.

L'incertitude du lendemain est assurément une des

plus grandes amertumes de la vie de l'ouvrier; cependant si on la supprimai entièrement, la société y perdrait quelque chose. C'est grace in celt incertitude que l'ouvrier est prévoyant, qu'il épargne en vue de mauvais jours, qu'il a sabstent de mettre au monde plus d'enfants qu'il n'en pourrait nourrir.

". Il est désirable que l'ouvrier ne manque iamais d'ouvran mais il serait désastreux de lui donner une confiance sans difficulté. En Angleterre, les lois ont consaeré le principe do desit au travail ou à l'assistance par le travail, et mis à la charge de la paroisse l'obligation de nourvoir à l'exécution de cette règle. Les taxes naroissiales pour les pauvres ont grandi sans cosse et feur développement a pris de si grandes proportions que le gouvernement a fait une loi nouvelle pour l'arrêter. Le principe est resté le même : mais le travail dans les maisons à ce destinées (Workhouse) est devenu tellement pénible, l'assistance a été rendue tellement humiliante, que les effets du droit au travail ont été. considérablement réduits. Ceci prouve une fois de plus que la sécurité complète, sans nuage, donnée à l'ouvrier le pousse à l'imprévoyance et à la paresse. L'humanité veut qu'on s'efforce de procurer du travail à l'ouvrier. qui en manque, mais l'intérêt général ne vent pas qu'on lui inspire une tranquillité absolue sur les movens d'exister par le travail.

Lorsqu'en 1848 fut discutée la constitution républicaine, un débat mémorable s'engagen sur la question de savoir si, au nombre des droits garantis au citoyen, figurerait le droit au travail ou, suivant la rélaction adoptée par quelques-nns, le droit à l'assistance par le tra-

vail. L'Assemblée nationale refusa de consacrer ce principe, et je crois qu'elle cut raison de renousser cette espèce de droit. On n'aurait pu exécuter la promesse contenue dans la proclamation du droit (si elle avait été faite) qu'en organisant le travail et en créant des ateliers nationaux pour les divers genres d'industrio

A quoi aurait servi, en effet, d'affeir les travaux pénibles du terrassier à celui qui jusqu'alors n'avait manié que les instruments délicats de l'horlogerie. la plume de l'homme de lettres, ou l'archet du violoniste? Ceux à qui offre semblable aurait été faite n'auraient pas manauri de dire que le droit était illusoire, du moment qu'en le rendait impraticable. Cependaut l'État ne pourrait donner à chacun sa besogne naturelle qu'en se faisant entrepreneur général en tous genres. Les objections qui s'élèvent contre l'organisation du travail ont done la même force contre le droit au travail.

Le droit à l'assistance par le travail était une formule plus modeste : elle n'aurait conduit qu'à fournir un travail uniforme, et à consacrer le système qui est aujourd'hui en vigueur en Angleterre ; mais l'Angleterre n'a pas tiré de cette institution d'assez grands avantages pour qu'en soit tenté de l'imiter. D'ailleurs l'assistance est un appel à la pitié, à la sympathie de l'homme pour son semblable, et ce serait confondre les choses les plus différentes que d'y mèler la notion de droit. Ce point de vue reviendra lorsque nous nous occuperons de l'assistance publique et privée,

Messicars, ie vous ai dit ma pensée tout entière. sans calcul, sans préoccupation de prudence. Yous le feur rot. - L

voyez, au point de vue des principes je me prononce hautement pour les machines, pour la concurrence, poor la liberté du travail et contre le droit au travail, contre les ateliers nationaux, contre le droit à l'assistance par le travail. Mais autant je suis ferme sur les principes, autant je me préoccupe des nuoyens de venir en aide à l'ouvrier, autant je désire que sa position s'améliore et grandisse. C'est à vous surtout, messienrs, que je veux et que je dois le dire, parce que vous êtes les fils de la bourgeoisie et que, par votre position dans l'avenir, vous êtes appelés à exercer une action considérable sur vos semblables. Ce qui importe surtout aujourd'hui, c'est de consommer la conciliation des intérets, l'accord des esprits, la pénétration réciproque des capitalistes et des travailleurs. Saisissez avec empressement toutes les occasions qui vous seront fournies de préparer un meilleur sort à ceux qui travaillent; montrez-vous non-seulement justes, mais bienveillants; mettez de l'ardeur à favoriser toutes les institutions qui vous paraîtront propres à procurer ce résultat ; ne le faites nas avec l'arriero-pensee de l'ambition, mais avec l'abandon du désintéressement et la chaleur de l'affection. Quand je parle à des bourgeois comme vous, je cherche à leur inspirer le dévouement que méritent les classes ouvrières; quand je parle aux ouvriers, je m'efforce de les modérer et de retenir leurs impatiences; ainsi je pousse les uns en avant et je retiens les autres, pour opèrer leur jonction, pour faire qu'ils voyagent ensemble et dans le meilleur accord. Je sais que cette manière d'agir ne me repportera rien, et que, ne parlant pas aux possions, je n'obtiendrai pas de

succès amprès des hommes pussionnés, qui sont nombeux et parlent hant. Qu'impacte l'ai rieme le projet d'arriver à la notoriété par l'estime que procure l'esprit de justice. Si Jéchose dans mon anterprise, e me renderia ce tienciques, que jumisi je ne cherchei une popularité de mauvais adoi, e l'approbation de la conscience, qui est le plus juste des temoris, me onsoiende mon isotement parmi les hommes. (Applaudius-ments prolangés.)

### DIX-NEUVIÈME LECON

Parlie de Leutrepousser, — Une perise ou disontée le rémainer l'autrepousser de terrant de la rende de régit du le part moi entrant de la rende de la régit de la rende congresser de la rende de la rende de la rende qui correspond un capital e para dept d'un demandie le politique de la rende de la competitue de la sociolable de la comprendence, i la récurada politique, co, est, est, ce l'acceptant de la sociolable de la comprendence, i la récurada politique, co, est, est, ce l'acceptant de la rende de la formation de des destinations de la rende de la r

Luph, 15 ferrier 1865.

### Messieurs,

Losqu'un entrepreneur de production, un fabriquat, que qu'il visi, a papé sa couvrisce et le propriétaire des agents naturels, ce qui reste est le propriétaire des agents naturels, ce qui reste est le propriétaire fondaire, étale comme la rende Fancière on le salaire; elle est plus on moiss élevée saissant la prospirité de l'entreprise, et del pout nature sistem la productif de l'entreprise, et del pout nature etre natile. L'entrepreneur court le chance de perfer parce que, trisitait à ferhit à exce le propriétaire et sons exvires. Il proud à su charge tous les risques de l'affaire.

fices. Cest pour cela que les grandes fortimes ne out bilites ordinairement que par les entérepreuneurs; mais, à côté de ceux qui s'enrichissent, périssent en grand nombre les indiarites qui fine faillet, est tundis que nos yeux nont élhonis par l'élévation de quolques grandes fortunes, nos préets térbulent à de nombreuses-raines. La position des propriétaires fonciers et des ouveires aslairés est, au centraire, sistionnaire; du moins elle ne "agrandit que lentement par l'épirque, l'ordre, l'époncaire.

Le profit se compose de deux éléments. Une partie peut être considérée comme la rémunération des soins que l'entrepreneur donne à l'affaire, de la direction qu'il lui inprime. C'est un salaire qui correspond au travail du directeur; car, il familiait payer un traitement élevé à un agent étranger, si l'entrepreneur ne pouvait pos lui-même mener l'affaire. L'antre partie couvre l'intérêt du capital fixe ou circulant dont l'entreprise nécessite le concours. Prenons un exemple. Dans quelques pays on appelle le pharmacien : le quatre-vingt-dix-neuf, parce que le pharmacien est réunté gagner 99 pour 100 sur les remèdes qu'il débite. La vérité est que le pharmacien gagne un salaire élevé pour rémanération de son travail, travail qui n'est pas ordinaire puisqu'il suppose des connaissances étenducs, des études assez longues, une responsabilité sévère pour la moindre erreur ; la plus petite faute, en effet, pourrait donner la mort au malade et attirer sur le pharmacien une demande de dommages-intérêts, dont la menace seule suffirait pour perdre son établissement. Dans les 99 pour 1001'intérêt du capital est relativement



trè-ciaité et la presque totalité du profit est un salaire. Nous avons parté assez longement des salaires pour que nous néques pas à nous occuper de la perion du profit qui sert à rémunèrer le travail de directeur. Oci în se suffis de faire renarquer que l'entrepreneur, lonqui'il tachuel les chances de son afhire, tiert compte de la rémunéraime des ont ravail, qui pourrait utilise ailleurs. Évideament il ne se consecrerit pas, long-temps du moins, à une fabrication qui ne lui donnerait que l'intérêt de son capital, saras rémunérer son travail. Aquipur l'hi nos explications porteont etcules vement sur cette portion du profit qu'on appelle l'intérêt du cavoid.

Presque tout le monde confond le capital avec le numéraire, et, quand on parle d'intérêt, tous ou presque tous les esprits se représentent le tant pour cent d'une somme d'argent. J'ai déjà combattu cette erreur lorsque, dans une leçon précédente, j'ai distingué le capital-argent, le rapital-machines et le capital-marchandises. Je puis autourd'hui vous démontrer l'erreur avre beaucoup plus de clarté. C'est par suite de ectte confusion que beaucoup de personnes se figurent que l'intérêt doit être très-bas là où le numéraire abonde et très-élevé là où il est rare. Si cette croyance vulgaire était fondée, il faudrait que portout, et sans exception, où l'argent abonde le taux du prét fit trèsbas, et que partout où il est rare, le toux du prêt fût très elevé. Cepeudant cette conclusion ne se realise pas dans les faits, et l'expérience démontre que le contraire peut avoir lieu. Assurément l'or et l'argent ne mauquent pas en Californie, puisque tout le travail est consacré à des extractions de métaux précieux, et que, par rapport aux richesses métalliques, toutes les autres valeurs sont rares. Le numéraire devrait donc être à un taux très-bas et cependant (chose bien digne de remarque !) le taux de l'intérêt s'est élevé jusqu'à 1 pour 100 par jour, c'est-à-dire au taux énorme de 365 pour 100 par an. Comment expliquer cet étrange phénomène? C'est que si le numéraire est abondant, les capitauxmachines et les capitaux-marchandises sont extrêmement rares. Pour s'en procurer dans les lieux où leur nombre est très-restreint et ne s'augmente pas par la fabrication, il faut les payer des sommes considérables; cela est d'autant plus naturel que le capital-machines appliqué à l'extraction de l'or est très-productif. Ceux qui ont de l'argent le gardent pour augmenter le capital-machines et étendre leurs affaires ; pour les décider à s'en dessaisir il faut donc leur offrir un taux d'intérét très-élevé. Si, au contraire, les machines et les marchandises étaient à très-bon marché, leur prêt se ferait plus facilement et à un taux moindre. Ainsi, c'est nar l'abondance des capitaux de toute nature que se détermine le taux de l'intérêt, et non par l'abondance du numéraire seul. Cependant l'or et l'argent étant des capitaux, leur quantité peut influer sur le taux des prêts. Incontestablement lorsque le numéraire devient rare le taux s'élève et il boisse lorsque le numéraire est de retour; comme les prêts se font en monnaie, il est naturel que le taux dépende du plus ou moins de facilité que fournit l'intermédiaire des échanges, Notre proposition consiste à dire que le numéraire n'est qu'une partie du capital social, qu'il n'est pas le scul régulateur de l'intérêt, et que le taux dépend de a somme des capitaux de toute nature. En d'autres termes, le numéraire contribue pour sa part à l'aboudance on à la rareté des capitaux, mais ce n'est pas l'élément mique eni détermine le taux des urêts.

Tous les capitaix existants ne doivent pas entrer en ligne de compte, parce que tous ne s'offrent nas aux emprinteurs; if y en a hesucoup que les possesseurs ne portestopas; suride marché, qu'ils retiennent et ne veulent pus louer, Ces capitaux, qu'on appelle non disposibles, n'out pas d'action sur le tanx des prèts; on peut donc établir en principe que l'intérêt est déterminé par l'abondance ou la rarcté des capitaux disponibles, La partie indisponible n'exerce aucune influence sur le lover des capitaux. Pourquoi dans les terms de erise politique ou commerciale ne trouve-t-on à emprunter qu'à des prix très-élevés? Cela tient à ce que la somme des capitaux disponibles a diminué; chacun gardo son argent et personne ne se soncie de le prêter ; un craint d'eu avoir besont pour soi-même; on espère trouver un placement avantageux à la suite de quelque baisse extraordinaire; en tout cas, le capitaliste n'a aucune confiance dans la prosperité des entreprises qui font appel aux capitaux. Les détenteurs du numéraire ne veulent pas s'en dessaisir, à moins que, pour les y décider, on ne leur offre l'attrait d'un intérêt élevé, Lorsque la crise est finie, le taux de l'intérêt se détend parce que la masse des capitaux disponibles augmente brusquement, Ce qui le soutient et l'empêche de tomber très bas, c'est que le retour de l'ordre est accompagné d'une recrudescence de l'esprit d'entrenrise. Si le nombre des préteurs s'élève, il en est de même du nombre des emprunteurs, qui sont d'antant plus hardis que, pendant quelque temps, ils ont été condamnés à l'inaction.

L'emploi des capitaux se porte sur des industries fort diverses et, au premier abord, on pourrait croire que le profit des capitaux est aussi varié que leur emploi. Il existe cependant une loi en vertu de laquelle les profits des capitaux, dans toutes les industries, tendent à s'égaliser. Vous comprenez, en effet, que si une branche d'industrie donnait des profits extraordinaires, elle serait recherchée par des capitaux nouveaux jusqu'à ce que la concurrence les fit descendre au niveau des profits que donnent les autres emplois. Réciproquement, lorsqu'une branche d'industrie ne donne que de faibles profits, elle ne tarde pas à être désertée, et la diminution de la concurrence fait que le profit s'élève. Je vous ai parlé d'une loi semblable qui tend à égaliser les salaires des diverses espèces de travaux. Ce ne sout là que des tendances qui ne produisent pas toujours leur effet parce que des frottements sociaux ' y mettent obstacle, parce que la coutume et l'ennui de se de placer retiennent les capitalistes comme les travailleurs; mais la tendance n'en est pas moins certaine. Ceux qui eroient à la grande diversité des profits sont dupes de l'apparence. Ils ne remarquent pas que les risques des industries ne sont pas uniformes, qu'ils varient suivant la nature de l'affaire et que l'étenduc du péril doit être compensée par l'élévation du profit. Les entrepreneurs font entrer le risque dans leur calcul et, si le danger d'insuccès est très-menacant, ils ne l'affrontent qu'avec l'espérance d'un profit considérable. Supprimes, par hypothèse, la différence que cet élément aléatoire introduit dans le chiffre du profit, ct vous verrez que la variété n'est pes, dans le fond, aussi considérable qu'elle paraîl l'être et qu'il est bien vari de dire que les profits, comme les salaires, tendent de s'equiter.

La richesse produite est une quantité fixe qui se partage entre les trois facteurs ; il en résulte que si la part de l'un diminue, la portion de l'autre doit angmenter et réciproquement. Toutes les circonstances qui influent sur les salaires agissent donc en même temps sur le profit. Si le salaire baisse, le profit de l'entrepreneur est plus considérable et il l'est moins si le salaire s'élève. L'augmentation de la population est donc très-favorable aux capitalistes. Quand les ouvriers sont rares, le capital court après eux et le salaire est haut. S'ils deviennent nombreux, ils so disputent le capital, et une baisse des salaires est inévitable. Aussi, narmi les détracteurs de Malthus, a-t-on trouvé à côté des mais qui criaient sans savoir pourquoi, des babiles qui sentaient leurs profits monacés par les conseils de prévoyaucec. Tous ceux qui ont reproché à Malthus le moral restraint, no parlaient has avec bonne foi; il v en avait plus d'un qui, feignant d'ignorer ce que l'économiste avait voulu dire, jounit l'indignation pour la morale outragée. Au fond, il craignait que l'esprit de

prévoyance ne rendit les ouvriers moins dépendants. Quand on analyse l'intérêt du capital et la manière dont il se compose, voici les éléments que l'observation découvre. Premièrement, le préteur demande à être indemnisé de la privation ou il éprouvera par suite de

l'emprunt. S'il ne le prétait pas, il pourrait le faire valoir hii-même, en l'appliquant à quelque operation productive. Il n'est pas juste qu'il se prive gratuitement d'un capital qui ponrrait être productif dans ses mains, et qui le sera certainement dans celles de l'emprenteur. Cette privation est plus ou moins grande suivant que, dans le pays. l'emploi du capital peut être plus ou moins fécond. Il est donc naturel que cet élément varie suivant l'élévation des profits que le prêteur pourrait faire par des placements industriels. Si, dans un pays, la movenne des profits industriels est de 50 pour 100, il est naturel que le préteur de capitaux y soit plus rémunéré que dans un pays où la moyenne ne serait que de 25 pour 100. C'est pour cela qu'en Californie le taux de l'intérêt s'est élevé jusqu'à 565 pour 100 par an. L'intérêt ne peut cependant pas être égal au profit dont l'empeunteur est privé; remarquez en effet que le préteur est dispense de concourir à une industrie, et qu'il aime mieux abandonner sa part incertaine de profit pour une somme fixe, qui est l'intérêt à tant pour cent de son eapital. De la même manière que l'ouvrier traite à forfait pour une somme déterminée payable périodiquement, le capitaliste qui prête aime mieux aussi s'en tenir à une somme réglée d'avance, et qui le dispense d'entrer plus tard en règlement de compte.

Le denxième élément qui influe sur le taux de l'intérêt consiste dans le risque que court le captal. Tous les emprunleurs ne sont pas également solvables et les chances de remboursement varient, suivant la personne qui reçoit le prêt. Aussi le préteur demande-t-il une somme qui reorésente le risque couru par le capital. C'est ce qui vous exploque pourquoi l'intérêt commocial est plus dére que l'intérêt en matière civil. Le commerçunt n'a qu'un crédit personnel, fondé sur sa home réputation, et ne donne pour gezantie que sa signature. Sa situation est presque toujours enveloppée de mystère, et le préteur n'a, pour s'échiter, que des conjectures plus en moins produbles, confinairement il n'a pour guide que la commune renomanée, moyen souvent terrospuer d'information. En matière civile, au contrains, l'emperanteur fournit des gages ou des hypothèques et vous saves que qu'un faut cantonis et in requem in personne. » Il est rare d'uilleurs que la position du déblieur c'uil ne soit pas connue, et on n'a pas à redouter de sa part les cetastrophes aumquelles est exposée la fortune de commercants.

Le risque ne tient pas topiours à la position de la personne; souvent il vient de la défiance qu'inspire la position politique. En Algérie, le taux de l'intérêt n'est pas limité, et lorsqu'en 1848 on l'a fixe à 10 pour 100 on a pris une mesure qui allait contre la nature des choses. Aussi, bientôt après, cette limite artificielle a-t-elle disparu. C'est qu'en Algérie la propriété est mal assurée, que la révolte continue à la menacer et que les possessions des particuliers peuvent être pillées par une incursion. Les risques de l'emprunteur sont calculés par le prêteur, parce que si le premier est mis hors d'état de rendre, tout sera perdu par le second ; Là où il n'y a rien le roi perd ses droits. Pourquoi en Californie, le taux de l'intérêt s'est-il élevé au chiffre exorbitant que je vous ai indiqué plus haut? Cela tient (indépendamment des autres causes) à la constitution aucre incortaine des pout sire politiques. La palice y est necessirement imporfatie comme dans tous les pays nouveaux, et son action d'autumt plus difficile qu'effet est en présence d'une populatio verson de fou suie pays sais cohérmec, sans tradition qu'i la retierne par le respect, pressée de fine sa fortune et, par conscipueux, peu serspuleuse sur les moyers. La chacum so défe de son voirie et vous comprence que, dans de sembleise conditions, le taux de l'initérét une peut être que trèscleré à raison de raisue que cour le préteur, d'est de l'arison de raisue que cour le préteur,

L'analyse du taux de l'intérêt nous conduit à cette conclusion que les deux éléments dont il se compose sont essentiellement variables. La variation de la privation du capital tient au taux moyen des profits de l'industrie: le risque dépend

1º De la solvabilité de la personne;

 $2^\circ$  De la garantie sociale qui résulte de la solidité des pouvoirs politiques.

Il n'est done pas juste de fixer un taux invariable et de limiter la liberté des coavestions. Puisque chaque prêt se fait dans des conditions perficulières, il doit appartenir sur parties de fixer l'intérét, suivant l'étandue de la privation et le degré du risque. A des positions aussi diverses que possible il ne faut pas impaere une règle uniforme; l'uniformité conduirait à l'injusties.

D'ailleurs celui qui prête est propriétaire de l'argent dont il se prive, et s'il est propriétaire, je demande pourquoi le législateur limite le droit, qui lui appartient, de disposer de sa chose? Voilà la grande raison qui doit faire pencher pour la liberté du taux de l'in-



térêt. Que l'argent soit une marchandise ou non, il est incontestable que le préteur est maître de la monnaie on'il consent à prêter. Il doit donc être aussi le maître de fixer les conditions du prêt, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire au droit naturel ou à l'ordre public. Or, ie demande si, au noint de vue du droit naturel, il est contraire à la morale de prêter au-dessus de 5 ou de 6 pour 100 lorsqu'on prète à des personnes qui n'offront on one securité médiocre ou presoue pulle? Pourquoi prêterait-on à un tanx quelconque en Algérie tandis qu'en France le taux serait limité à 5 et 6 pour 100? Est-il dong vrai de dire avec Pascal un'une ligne du méridien fait varier la marale? Dans les moments de crise politique, l'État emprunte à 10 pour 100 : c'est ce oni a cu lieu en 1848 lorsque les rentes étaient négociées à 48, de sorte que pour 48 fr. on pouvait se procurer 5 fr. de cente, ce qui faisait un peu plus de 10 nour 100. A quoi cela tenait-il? C'est que le crédit de l'État était ébranlé par les événements politiques, et que les créanciers se faisaient payer le risque. Mais si l'État est autorisé, en temps de crise, à paver un taux supérieur au taux légal, il n'y a aucune bonne raison nour interdire aux particuliers d'en faire autant lorsque leur solvabilité est menacée.

Suppose qu'au lieu de prétez une somme d'argentile préteur bireu une modeine deut il lone l'asseg duit le prêteur bireu une modeine deut il lone l'asseg duit la loue à 5 pour 100 ou à 5,000 pour 100, ni la loi ni l'opinion publique n'interviennent pour compécher, réprimer ou blaimer. Devant le droit de proprété checun s'incline, et nul ne se reconnaît le pouvoir d'entrer dans es fâires de celui qui rrête le capital-machines ou le celui qui rrête le capital-machines ou le

capital-marchandises. Un propriétaire à Paris, dans un quatrier favoiré, loue a mainoi de pour 100 ou plus s'il le pent; au contraire, un propriétaire à Versailles, dans cette ville abandonnée où l'herbe croit entre les parès, lone par respoir rier. Cheston ae dit que cette différence tient à la position des propriétés, et que cheaux tire des son biene le parti qu'il pent en trev. Pourquoi le propriétaire d'une somme d'argent sersit-il tratif autrement? Vous avous vu plus haut que le uméraire n'est qu'une partie du capital général. Il pour dès lous sembne extraordinaire q'on le soumette à un régime particulier de restrictions, lorsque les autres alors sons diffranchies de tonte entrave.

On fait observer que l'emprunteur est telloment à la disposition du prêteur que c'est à peine s'il est libre. La loi vient à son secours comme elle protège le vendeur d'immeubles qui a consenti une vente où il est lésé de plus des 7/12. Dans les deux cas, elle assiste des volontés ébranlées et placées, par leur infortune. sous la domination de ceux qui ont une position plus prospère. - Il y aurait beaucoup à dire sur la rescision des ventes immobilières pour lésion de plus des 7/12: mais, sans aborder cette discussion (elle trouvers plus tard sa place), je dirai qu'il est contraire aux règles d'une bonne logique d'expliquer ou de justifier une exception par une antre. Toute exception étant une dérogation au droit commun, ce serait mal raisonner que de prendre ponr modèle nne autre dérogation. La parité n'est d'ailleurs pas complète entre la vente d'immemble et le prêt d'argent, et le raisonnement d'un cas à l'autre est loin d'être concluant. Celui qui est lésé de plus des 7/12 peut dires qu'il a été abligé de celère à sa position, et on comprend que la loi ait déclaré, par une présomption générale, qu'il n'a pas agi avec liberé, la lésion est tellement forte qu'elle est un invelle marché, quel qu'il soit, ne contient pas les mêmes indepérages, s'el tost étéré, il est préchable que le taux s'explières-peutle, régique, excipionnel du rembourse-ment. En d'autres termes, il se pour que quelqueché déclable, que le taux de l'autres termes, il est peut que quelqueché d'établir, sur es point, une présemption invariable puisque l'établir, sur es point, une présemption invariable puisque l'étation de l'aintéré peut s'expliquer por des travessances bésofiersess.

On a proposé de distinguer le crédit givil et le crédit commercial : d'accorder au dernier une blierté entière et de maintenir, pour le premier, le taux de 5 pour 109, En Angleterre cette distinction était faite, avant 1854, par une loi qui limitait le taux des créances hypothécaires, et qui affranchissait de toute restriction les simples billets ou créances chirographaires. Cette distinction a heaucoup de nartisans dans notre pays, et pent-être est-cile destinée à triompher. Je ne crois cependant pas qu'elle soit fondée. Une éréauce n'est pas nécessairement sure parce qu'elle est hypothécaire. La solidité de l'hypothèque dépend de la bonté du gage et du rang de l'inscription. Il y a même des creances hypothécaires qui valent moins que des créances chirographaires. Au mous le créancier chirographaire peut prendre un jugement et, en vertu de ce jugement, faire inscrire une hypothèque générale. Au contraire, celui qui a stinule une hypothèque conventionnelle insuffisante ne

pent pas, d'après la jurisprudence actuelle, prendre un jugement qui lui confère une hypothèque générale. Tant pis pour lui, s'il n'a pas, dès le principe, pris des stretés suffisantes.

La distinction entre le crédit civil et le crédit commercial serait d'allieurs ruineuses pour le preunier. Les placements civils sont déjà peu recherchies, et ils le serzient neorce ble moins le jour oble pret commercial serait rendu entièrement libre. Sous graètete de protèger les emprunteurs civils, on porterait le dernier coun à leur crédit.

Quand on examine la question théoriquement, il est impossible de truyer. The riston passible pour justifier la limitation légale du trax de l'intérêt. A toute-les épopers expendant la légalation a chargé d'entrese le poète expendant la légalation a chargé d'entrese le poèt d'argent; et toutes les fois qu'on a esseyable la liberté, on n'a passa trad la revenir aux problistions et extractions. Gette contradiction, entre la théorie et l'aistre du doit et assess intéréresant par que nous conscriens à son examen notre leçon de vendrelli prachain.

# VINGTIÈME LECON

Hattere du pilt à inderit — Lei de Moire — La Grèce — Rome — Publiciète : Arritete Flutarque, Garères, Schoque — Le Noureau Testament, Frère de Egilam — Roren inge; Pint, Lombrade et Gereure. — Damondie, — Publice — Boetrier de l'Égilee — Turqué et Beutham — Oppention entre le point de vue économique et le poud de vue publique.

Fepdredi, 17 Sixture 1863.

#### Messieurs.

A tottes les époques, les cris des débieurs ont imponder l'intervoille ou législateur pour modérer les exigences des créanciers, et leur voir a été entendue, Des restricions précutives et répressives ont mainteur les préteurs d'argent dans certaines l'inities; l'humonité à éty las forte que les principes de l'économie politique. Aujourd'hui même, malgré l'évidence de la démonstration, les sunciennes les oposeet une résistance ctrès forte, et les légistes ne se bisseet pas convaiurer par les économistes. Avant de rethercher les causes de ce phéromène si général et si derable, trapaus. L'ibstàre du prêt à inéret aux époques princicipales de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes

La loi de Moïse prohibait le prêt à intérêt entre Hébreux et à l'égard des ctrangers résulants. Le motqui servoit à désigner l'intérêt dans la loi hébraique avait un caractère fiétrissant, car il voulait dire morsure. Cette morsure ne nonvait être faite qu'aux étrangers non établis en Judée, à ceux qui s'appelaient Nocri D'après l'explication que Bossuet donne de la distinction entre les indigènes et les étrangers, le Seigneur n'aurait permis l'usure envers ces derniers que propter duritiem cordis, par une sorte de concession faite à la méchanecté de la nature luminine. Les Juifs, en effet, étaient animés envers l'étranger d'une véritable haine, tandis que les meilleurs sentiments unissaient les comnatriotes dans une fraternité parfaite : « Avud insut. dit Tacite, fides obstinata, misericordia in promptu... Adversus omnes altos hostile odium. » Cette différence dans les rapports et les sentiments, telle qu'elle est attestée par Taeite, coincide parfaitement avec l'explication de Bossuet. Il y a cependant une manière d'en. tendre les faits qui me parait plus satisfaisante. Le commerce des Juifs était extérieur , et il ne se faisait presque pas d'opération commerciale à l'intérieur. Prèter à des étrangers, c'était contracter avec des commerçants; tandis que prêter à des Hébreux, c'était traiter avec des frères. La distinction faite par la loi mosaïque ressemblait donc à celle que, de nos jours, on propose d'établir entre le prêt civil et le prêt commercial. Elle équivalait à dire que l'intérêt serait libre dans les rapports avec l'étranger, tous ou presque tous cas rapporte étant commerciant, funds qu'il dest probible ontre indigues, les relations corre cut ayant un caractère civil. Amont teste ne parle d'un tarv lègal, «t'il est probable qu'acoune finite n'étai timpode aux communions faites avec les étrangers. Cette liberte illimités s'epitique par la nature commerciale des opérations, fundis que si le législateur n'aurit entendant, comme le dit Bossuel, faire qu'une concessor à la dureté des filheres, il aurait de familer la concession à un tuax que ne pourrait pas franchir la dureté la silhe settime.

Dans les républiques grecques, presque toutes adonnées au commerce, le taux de l'intérêt ne fut pas limité par les lois et il atteignit des chiffres très-élevés. -- Le taux de 56 pour 100 fut quelquefois dépassé, et il n'était has rare de le trouver dans les conventions. S'il faut en croire quelques historiens et particulièrement Barthélemy, dans son Voyage d'Anacharsis, ces stipulations étaient fort blamers par l'opinion publique; mais cette improbation était silencieuse et ne troublait pas les réunions de la pluce publique. Lorsque Cléon agitait le peuple, ce n'était pas en offrant à sa colère une proposition tendant à l'abolition des dettes. Il s'agissait de savoir qui aurait le pouvoir dans la république et non qui serait obligé ou dispensé de payer. Lorsque Sparte et Athènes se faisaient la guerre, c'était l'hégémonie de la Grèce qu'elles se disputaient et non quelque possession plus ou moins productive. Les questions d'intérêts, d'usure, de dettes, ne se produissient pas à la tribune.

Ecqui prouve que l'opinion publique devait être très-

défavorable à l'intérêt excessif, c'est que les écrivains étaient unanimes pour condamner l'usure. La monnaie, disait Aristote, n'est qu'un instrument d'échange. et sa nature est d'être stèrile. Une pièce d'or ne produit pas une pièce d'or, et tout ce qui ne se reproduit pas par son semblable est essentiellement stérile. Or, les dariques ne produisent pas des dariques. Plutarque adopta l'opinion d'Aristote dans un petit traité qui est au nombre de ses œuvres morales, et qui porte pour titre «Des inconvénients de l'emprunt, » Si la monnaie, dit il, produit de la monnaie, nous n'avons pas à tourner en ridicule les physiciens qui prennent la peine de dire que de rien on ne peut rien tirer. Malgré tout le respect qui est du à ces deux grands noms, il est impossible de pe pas dire que leur objection était non-sculement fausse, mais absurde. Pas plus qu'une nièce de monnaie n'en crée une autre, les maisons ne produisent pas des maisons, et expendant elles donnent un revenu par location. Est-il extraordinaire que l'usage d'une somme d'argent se loue, et qu'on indemnise le préteur de la privation et du risque que le contrat lui impose?

A llome le spoetade est différent. Le forum est aussi agié que l'épopé d'Athans, mais les séttires n'ont pas le même caractère, et il s'en faut de beutcoup que la vie publique soit usus idesée à l'ionne que dans les républiques de la Gréco. Sous la République, les les républiques de la Gréco. Sous la République, les le Bomaius réclament des terres, l'abolition des dettes et la réduction de l'Infarét. Plus tard, sous l'Empire, ils demandent moins encore et crient pour obtenir du pain et des jeur. Aussi la question de l'usure occuper, aussi la question de l'usure occuper.

t-elle une large place dans l'histoire des agitations plébéjennes. Au témoignage de Tacite, la première limitation fut fixée dans la loi des Bouze Tables : « Primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario fenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur. » Qu'était le taux que Tacite appelle unciarium fenus? Pour les uns c'est l'intérêt d'une once ou d'un centième par mois, ce qui porterait le taux à 12 nour 100 par an. L'unciarium fenus serait donc synonyme, d'après ce système, de la centesima usura, Pour d'autres, au contraire, il s'agirait d'une once ou d'un centième du capital par an, ce qui donnersit le taux à 1 pour 100. Enfin un troisième système soutient qu'il s'agit du douzième du capital par au, ce qui serait l'intérêt au denier 12 ou de 8 1/5 pour 100 par an. C'est l'opinion de Niebubr et celle aussi que j'ai soutenue dans un mémoire que la bienveillance de l'Académie des sciences morales et politiques a jugé digne. d'une récompense ', Remorquez que l'année primitive n'était à Rome que de dix mois, de sorte que par suite de l'abréviation de l'année l'intérêt de 8 1/5 s'élevait à 10 pour 100. Par conséquent, le semiunciarium fenus était de 5 pour 100. Tacite et Tite-Live nous ammennent qu'à la suite de scènes turnultueuses, le tribun Conneius fit réduire le taux de l'intérêt de moitié (semiunciarium fenus), et qu'ensuite il fit prononcer une entière prohibition (postremo vetita versura). Si la défense fut réellement portée, clie ne tarda pas à être abrogée ou à tomber en désuétude; outre qu'elle était

<sup>1</sup> Billomore d'économie politique, out N. Bathie, p. 1 et sair.

contraire à la nature des choses, le renouvellement des troubles populaires prouve que l'usure avait recommence et qu'on était revenn à la limite anciennement établie par les Donze Tables. Mais il paraît que les édits prétoriens substituèrent peu à peu la centesima usura, c'est-à-dire le saux de 12 pour 100, à l'angien chiffre, et que cette jurisprudence, après avoir fait entrer le chiffre nouveau dans la pratique, fut consacrée législativement. Encore ce taux passait-il pour usuraire entre amis; il n'était atteint que par les préteurs de profession. Une constitution de Justinien limita à 4 pour 100 le taux auquel ponrraient prêter les personnes distinguées de la société jusqu'au rang d'alhastres, et à 6 pour 100 pour toules autres personnes. Les commercants avaient la latitude de prêter au taux de 8 pour 100; enfin le nauticum fenus n'était restreint par aucune disposition. Toutes les fois que le taux légal était passé, les sommes payées en sus devaient être imputées sur le capital (L. 26, C., de usuris). L'action en justice était d'ailleurs refusée pour l'excédant.

An nombre des personnes qui poursient préter à Spun 100 (éculier entainiur surarz) de trouvient les argentarri ou trapezite qui faissient l'escompte et le change, à peu preis les opérations que foit nos escompieurs et hanquiers. Ils étaient généralement que estimés à Rome, soit à cause des nonhreuses faillites qui misant juit à deconsidération sur cette catégorie de personnes, soit à cause de l'appreté qu'ils mettaient dans les relations d'affaires. Plante le mettais un la scine, aux applandissements des spectatours, et les traitaits ovec une innerriennes ous nos hommes de lettres. ne se permettraient pas envers les financiers de notre temps.

En somme, tout le diveloppement de l'histoire rumaire nous moutre une lutte permanente estre les cerèmicies et les débiéeurs, et une série de lois restrictives de l'intérie arce des réactions prédes contre ces restrictions. Ces mouvements aboutissent à la Régislation de Justinies, qui réchit le taux légal à motité et uibles pour certaines personnes au tiers. Il est vrai que depuis seux longtemps dépl report de fraternité, porté dans la gonnée par l'estrictiones per abustine dans les tois, et-plac régisjetion ordennée par Justinie était comme le prélude des prohibitions que l'Églissalitie touter contre l'intériel.

Il importe, messieurs, que nous soyons bien fixés sur les textes du Nouveau Testament où il est question du prêt à intérêt : car ic suis convaineu qu'ils ont été mal compris, et que c'est par suite d'une fausse interprétation qu'on a interdit le prêt à intérêt. Cette démonstration aura pour résultat de prouver que la prohibition prononcée par l'Église ne doit être considérée que commo une règle de discipline émanée de l'autorité ecclésiastique, non comme un précente inscrit dans les livres révélés. Le grand argument de ceux qui veulent trouver absolument la prohibition dans le Nouveau Testament est tiré d'un passage de saint Luc (vi., 54 et 55), où l'évangéliste fait dire au Christ : « Mutaum date nihil inde sperantes, » D'abord, on pourrait répondre, comme on l'a fait souvent, qu'un conseil de perfection chrétienne n'est pas une interdiction, et qu'il y a loin d'une disposition de loi à un précepte de morate. Mais il v a, je erois, à faire une réponse plus directe. Si vous prenez le texte en entier, vous verrez facilement qu'il n'a pas le sens qu'on lui donne dans la citation tronquée. Voici ce texte : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? les pècheurs aiment ceux qui les aiment, - Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite avez yous? Les pécheurs eux-mêmes font du bien à ceux qui leur font du bien. -- Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel mérite avez-vous? Les pécheurs prêtent aux pêcheurs afin de recevoir la pareille (50 απολαθώσε τά έσα). Aimez plutôt, faites le bien et prètez sans rien attendre en retour (nibil inde sperantes, ου απδίν απελπίζουτες), et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Hant, car le Très-Haut est bon même envers les ingrats et les méchants. »

Vois voyez que cas mois nităl fude sperantes ne portest pas seulment sur mutamu date, mais susis sur difipir et denaficide. Si vois preme l'ensemble el le mouvement de la plurase, vois verras que le sens est celui-ci: Pour aimer votre prochain ou lui rendre service, ne penase ai à l'affection ni au service que vous pouvez réciproquement attendre de lui, faite le bien pour le bien et aimez votre prechain pour lui-même. Pris à la lettre et dans foute a riguent, exteste ferait même un devoir à celoi qui prête de ne pas exiger le remboursement du capital, cur remarquez que le texte est absoln et qu'il dit, sans aucune dininction, nitali inde sperantes. Dourquoi versido ndans estermes la prohibition de l'iniéétt, tantis que le capital continerrià d'exte existible?

Le Christ a tellement peu interdit le prêt à intérêt, que la parabole soivante l'autorise implicitement (Si Matthieu, XXV, versets 14 el suiv., notamment le verset 27).

XIV. Sur le point de se mettre en voyage, un maître fit venir ses serviteurs et leur coufis ce qu'il avait,

AV. A l'un il donne cinq tatente, à un autre deux et un seul au troisième; à chacum selon son aptitude, après quoi il partit immédiatement.

XVI. Celui qui avait reçu cinq talents les lit valoir et en gagna cinq antres.

XVII. De même, celui qui en avait reçu deux les doubla. XVIII. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un fit un trou dans la

terre et y cacha l'argent de son maitre XX. Longtemps sprès, le maitre revieul et demande des comptes

à ses servicors.

XX Celui qui avast reçu cinq talents s'étant avancé, lui en re-

mit eine autres en disant : Maltre, vons m'avez confié cinq talents ; voyez, j'ai gagné cinq autres talents. XXI. Le maitre lui dit : C'est bien, serviteur bos et fidèle ; ta

as été fidèle dans les petites choses, tu seras récompensé dans les grandes; entre dans la joie de tou Seigneur. XXII. Celui qui avait reça deux talents s'étant avancei, à son

Axiii. Cetin ju visit reja teax areas seems vance, a sui tour lui dit: Maltre, vous n'avez donné deux trlents; voyez, j'en ai gagné deux autres. XXIII. Le maître dit an serviteur : C'est bien, serviteur bon et

fidèle, tu as eté fidèle ilans les petites choses, in seras récompensé dans les grandes ; cotre dans la joir du Seigneur. XXIV. Colui qui n'avait rece qu'un talent s'étant avancé enfin.

AMY. Lottu qui n'avait reci qui ini talent s'était avancé enfin, dit : Maltre, je vous connoissair comme un maltre dur, moissonnant une avoir semé et récoltant sans avoir rien répundu. XVV. Be crantte, l'ai caché le talent sous terre: voité e ma

voes apportient.

XXVI. Le maitre lui répondit : Serviteur manvais et paresseux, tu savais que l'étajs un maître dur, moissonnant saus avoir semé

et récollant sons avoir rien répandu :

XXVII. Il fallait alors porter l'argent ches les banquiers ; à mon retour, j'aurais retiré le capital augmenté de l'intérêt.

On voit bien, d'après le sens de la parabole, que le Christ considère le placement chez les banquiers comme une sorte de pis aller; mais il ne l'interdit pas, et il juge qu'il vaut mieux placer chez les banquiers que d'enfouir l'argent sous terre.

L'Égliss, je ne le contotte pas, a pu faire une règle de dissipline de ce qui a t'était qui ne perfection christienne; ce que j'ai vontu dablir c'est que le Nouveau Testament ne conscions pas la condamation du préd à intérêt. Tons les Pères de l'Égliss primitive le condamèrent et le quarante-quartitiena canon des aptères d'ambrèrent et le quarante-quartitiena canon des aptères de l'égliss primitive le concident en l'est de l'égliss primitive le concident extre de demettre. Le concile de Niofe fut plus prédict aux cleres sons extes sanction: ¿ dut derinet, se concident en clere de demet activat en capilla. A petrit huj pontifient de suint Léon, la prohibition étécné aux grant de l'églisse de l'est qui de de l'en vigneur pondant fout le moyen ince, qui a été en vigneur pondant fout le moyen ince.

Les gênes que cette prediktion pouvait causer aux affaires furent attémées par deux moçons. Permitérament, ceux qui avaient de largent à placer constituient des rentes dons le capital était aliaiet; é éta etate aliainton du capital qui fissisi à différence avec le prêt, et qui permettait de siquier une prestation préviolque. Densièrement, les Julis, les Lombards et les Gaovines établissaient des comptoirs protot de les princes laux au donnaire l'autorité de la protot de les princes laux au donnaire l'autoristico.



et là où lis éminet établis, il leur était permis de patier à ninért ; cen le Julis était une autue d'aumée pour plusieurs notifis, il n'y avait aucune bonne raison pour leur appliquer la prohibition du petà à intéret, puisqu'en l'observant avec la dermière rigueur ils n'auternaient pas qu'hire leur salut. Chose digne de remarquet les Julis repurent l'autorissation de varier à Rome et d'y faire des petàs à des taux devis, sons les yeux de cette puissance religieure qui vauit promonet l'interduition. Au morput âge, Rome mérita le nom de Parettii des Julis.

L'intérêt que premient les Juifs, les Lombords et les Coorins, était d'autant plus étée, que les princes rétrraient som ent l'autorisation , après la leur avoir donnée, et les explosient pour les ranquener à l'aise. Comme ils connaissaient le péril aupuel les fatient exporés, les préteurs d'argent se pressionnt de mettre à profit les années de leur établissement temporire. Ainsi les débieurs payaient, par l'élévation de l'intérêtt, le défout de sécurié de oréannier.

L'Égise elle-même se relaba de se rigueur; elle adunt l'intrée lusqu'il était sigule pour compense un perjudice (denume emergen) en un bénéfice empédale (nevem cossus). Poblice, qui était un jurissemable religieur, distinguist deux espèces d'intrées on usures : l'Possure lucrative qui tembeit sous le comp de l'interdiction prononcée par l'Égise; 2º l'usure compensatoire qui était liste lorsqu'elle avait pour leut d'indemniser le peteur d'un préjudice promovée ou lu bénéfice empédale. La seule condition qu'exigent l'oblier consistait dans la certifude on la réalité du dommage.

à compenser. La doctrine de l'Église s'était donc bien radoucie, et on peut aller jusqu'à dire qu'elle était devenue assez large pour suffire aux hesoins du temps, Dans notre société où le capital ne demeure généralement pas inactif, il est bien peu de personnes qui ne puissent dire : « ce prêt me prive de faire tel bénéfice que le capital me donnerait si je lui donnais une autre destination. » Il y a done bien peu de prêts où l'on ne puisse stipuler l'usure compensatoire. L'interdiction ne s'appliquerait qu'aux prêts entre amis, lorsque celui qui prête livre des capitaus qu'il avait l'habitude de laisser inactifs. La doctrine définitive de l'Église sur ce point est formulée en ces termes dans les Lestitutes théologiques de Bonvier : Certum est mutuantem aliouid exigere posse si, mutuum præstando, aliquid patiatur detrimentum. A partir du moment où l'opinion des jurisconsultes ent été adoptée par les théologiens. la loi civile et la théologie furent pour ainsi dire d'accord; elles s'entendirent pour ne condamner que les prêts excédant le taux de l'intérêt légal.

Cette restriction a étá situaçõe par l'école des économistes. Les mémos respunsest qui savient servi à fire tomber la probabition peuvent être employés courte les compensation du préjudice éprante ou du hénétice empléhé, il n'y a nacune home raison d'établir un taux invariable pour des éféments qui sont essuitificientes variables. Ainsi le tempérament admis par les théologiems, à la demande des jurisconsulties, conclusit directement à la supprression du teux légal. Cette conclusion a été tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de la confidence de la prison de la prison de de l'inference de la suppression de teux l'égal. Cette conclusion a été tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de la conclusion de di tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de la conclusion de di tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de l'acceptant de la conclusion de de tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de l'acceptant de la conclusion de di tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de l'acceptant de la conclusion de de tirbe par les économistics qui, depois Turgo, de l'acceptant de l'acc

tent en brèche les lois restrictives du prêt à intérêt, La question a été épuisée par le mémoire de Turgot sur les prêts d'argent. Pendant qu'il était intendant du Limousin, une crise trouble la place commerciale d'Angoulème, Dans cette ville, l'intérêt était depuis longtemps à 8 pour 100, et tous les commercants le payaient ou l'exigeaient à ce taux sans aucune difficulté. Tout à coup des débiteurs de mauvaise foi menacent leurs créanciers, et provoquent des poursuites par une dénonciation. C'est à ce sujet que Turgot rédisea un mémoire pour demander au garde des sceaux la discontinuation des poursuites. L'intendant traits d'abord la question d'une manière générale et cu économiste profond. Il aborda ensuite la difficulté au point de vue de la situation spéciale de la ville d'Angoulème. Dans la partie générale, il groupa toutes les raisons autour de cette proposition fondamentale que celui qui a de l'argent en est propriétaire, et qu'étant propriétaire il a le droit d'en disposer aux conditions qu'il lui plaît de déterminer. Tous les autres arguments sont secondaires et se subordonnent à celui-là. Rien n'a depuis été ajouté à la démonstration de Turgot. Les spirituelles lettres de Bentham ont donné aux arguments une forme plus vive ; mais au fond, l'argumentation est la même. Danuis lors, les économistes ont tous reproduit les raisons de Turgot et de Bentham, sans y rien ajouter d'essentiel. Ceux qui ont poussé l'originalité le plus loin n'ont fait que nuancer les points de vue et montrer des arguments anciens sous un aspect nouveau. Ce qui est remarquable, c'est la presque unanimité des économistes concluant à la liberté du toux de l'intérêt.

Malgré cette unanimité des assaillants, la législation positive a résisté. La plupart des autres pays nous ont devancé, sur ce point, dans la voic de la liberté, et, malgré cet exemple qui fortifie la doctrine des économistes, notre législateur hésite à proclamer la liberté.

La liberté avait été consacrée par la loi du 23 juillet 1796 (5 thermidor an IV); lorsque le Code Napoléon fut discuté, ce régime était encore en vigueur. Après une discussion entre Regnault de Saint-Jeand'Angely, Treithard et Béranger qui se prononcèrent pour la liberté des conventions, Cambacérès, Tronchet et Malleville qui étaient partisans de la limitation, il fut décidé que la question ne serait pas tranchée par le Code, mais renvoyée à une loi spéciale. La loi du 3 septembre 1807 fixa l'intérêt légal à 5 pour 100 en matière civile et à 6 pour 100 en matière commerciale; plus valet pecunia mercatoris. A plusicurs reprises, cette loi a été attaquée dans les Chambres, Mais elle est sortie de cette lutte et même ses dispositions ont été aggravées par une loi des 19-27 décembre 1850. Tandis que la loi de 1807 ne punissait l'asure qu'autant qu'il y avait habitude, la loi de 1850 a permis de minir les faits d'usure même isolés. Il faut cenendant, nour qu'un fait d'usure isole soit panissable, qu'il y ait en une première condamnation prononcée pour habitude do prêts usuraires. En 1857, une loi du 9 juin a permis à la Banque de France d'élever son escompte au dessus de 6 nour 100 et, en vertu de cette autorisation. la Banque l'a élevé jusqu'à 10 pour 100. N'v avait-il pas anomalie à autoriser cet escompte, lorsque le taux entre particuliers demeurait fisé à 6 pour 1907. Un rappert signé par le ministre du comparce et par le ministre de finances aint le conseil d'Ent de la question. Après une longue d'iscussion, le conseil d'Ent à arrêta à la distinction entre le taux commercial de le toux crit, demondant la librez pour le premier et la restriction pour le second, Sur concitoréal exprespe saft fin, et la Bauque de France ayant ramené son escompte au dessous de 6 pour 190, la question fun la handonnée suvant l'ungae déplorable qui consiste à no traiter les questions d'illichées que dans les moments de crise, c'est-à-dries rospie leur subtion peut casere les plus grandes perturbations. Elle a viér représe l'année derrière, et le consist d'Est a nomma ne commission qui a fait sur ce point l'enquête la plus complète qui jumissi si d'edirir è la question.

Pourquoi la loi a-t-elle imposé aux prêts d'argent des restrictions dont sont affranchies les locations de tous autres capitaux? C'est que presque toujours les dettes sont contractées en argent, les obligations qui proviennent de la location des autres capitaux étant une exception. La classe des débiteurs est, pour la presque totalité, formée par des emprenteurs d'argent, et le legislateur a favorisé les débiteurs par des raisons politiques. Your avez vu qu'à Rome les débiteurs formaient une masse très remuante, dangereuse pour les patriciens et nour l'État. Au moven age, les maisons des Juifs étaient souvent brûlées par les débiteurs que soulevaient les haines privées d'accord avec les passions religieuses. De nos iours encore, on a vu les nonulations d'Alsace se livrer à de semblables fureurs aurès la revolution de février. Chose plus grave encore! on a vu

les incendiaires traduits devant la cour d'assises, mais acquittés par un jury trop judulgent. Le législateur eraint que , sous le régime d'une complète liberté, le numbre des débiteurs tourmentés ne s'étende au grand détriment de l'ordre public. Le jour où une nondation nombreuse serait entre les mains de créanciers qui l'accableraient d'extersions et de noursuites, it y aurait un ferment de passions daogereuses qui pourraient renouveler les désordres de la République romaine. Si l'on consulte les départements de l'Est et du Midi, si l'on consulte la Bretagne sur l'ouportunité de l'abrogation de la loi de 1807, on trouvers des populations étonnées de ce projet. L'usure est impopulaire dans les campagnes, et il no faut pas s'en étonner. puisque c'est là qu'elle se présente sons une forme particulièrement odiense. Le fait est constant, et c'est la ce qui trouble le législateur : car l'hésitation vient non pas des doutes du gouvernement sur la question économique, mais de ses appréliensions au point de vue politique. Je vous signale l'opposition entre les points de vue. Comme économiste, je me prononce pour la suppression de toute limite et de toute pénalité, sans distinction entre le prêt civil et le pret commercial; j'appartiens à l'école de Turzot et de Bentham, Quant aux considérations politiques, elles n'ont pas un caractère permanent et consequemment aucune valeur scientifique. C'est une question de tact qui dénend des circonstances et de l'habileté des hommes qui gouveruent. Na mission ne consiste pas à rechercher le moment où il convient d'agir, mais les principes dont il faut, autant que possible, tendre à se rapurocher.

ársa rot —

## VINGT ET UNIÈME LEGON

Lunds 20 ffectur 1805.

### VESSIEURS,

Vois contaisez les lois principales suivant lesquelles la richese protolite se épartir tente les trois factaux de la production. Si la somme de richesse demourestatomantie, il est étident que la part de l'un ne peut pas s'ac cordite saus que elle de l'autre diminue. Deur que la portion de charun des trois facteurs pitt augmentes proportionnelleours, il findratiu qu'il y est accroissement total de la richesse produite. Euzone, dans ce cas, pourrait-la se faire que l'accroissement produit inégrahument aux trois é/kinents, que l'un rénemants stationbance fandis que d'autre profictorsi ecclosivement de Paugmentation; il ne servit même pas impossible que, an milieu de l'aceroissement général, l'un des factuars diminuêt tands que l'autre servit en progression. Toutes ces combinaisons n'olfrent rien que de naturel, et il n'y a pas besoin d'employer la statistique pour démontrer que ces variétés existent dans la réalité.

Lorsqu'un des facteurs est à bon marché il y a immédiatement tendance à l'employer, et ce surcroit dans la demande ne tarde pas à relever les prix. Dans les pays, par exemple, où les salaires sont très-coûteux, le concours du capital est à bon marché. Aussi les industriels remplacent-ils, autant que possible, les ouvriers nar l'action des machines. C'est ce qui arrive en Augleterre, où les salaires sont très-élevés; le copital tend à remplacer l'action personnelle de l'homme. En Chine, au contraire, et dans plusieurs autres contrées de l'Orient, le travail de l'homme est à bas prix et, por conséquent, très-employé. Le capital est rare et cher, aussi trouve-t-on plus d'avantage à faire exécuter à la main qu'à la mécanique. En Asie, des hommes sont employés à porter des palunquius, et dans l'Amérique du Sud le minerai est transporté des mines aux fonderies. à dos d'homme, sur un parcours de 1800 mètres. Dans nos sociétés modernes, le luxe des palanquins portés par des hommes est remplacé par des voitures, qui représentent un capital assez important; d'un autre côté, nous voyons des fabriques on, neur éviter la perte de temps et épargner la fatigue aux ouvriers, ont été établies des machines qui les nortent aux divers étages de l'établissement.

L'emploi prédominant du travail humain ne se pro-

dui pas sendement dans les présides de civilisation primitie; en la returne dans les temps de décalence, losque le travail tombe très las et qu'il y a plus d'écenomie à faire raécuter la besque par des auxières que par des madines. Il arrive en elle, à ces époques di, que le capital devient rure per suite de la multiplaration des consommations improductives. La ravéfacion de rajuita fait que le salaire diminue et que, par canséquent, les producteurs trouvent inderés, au livu devenouvelre leurs marbines, à confier leur œuvre au trasail named.

La transformation de l'agriculture nous présente un ula nomine analogue et très digue de remarque. Dans les pays où le sol est cher, l'agriculture se fait intensire ; c'est-à-dire que sur un petit espace on accumule une orande somme d'avances, afin de tirer des forces paturelles ilont on dispose la ulus grande somme de produits. Aux environs de Paris spécialement l'agriculture est très concentrée, parce que le terrain s'y vend au mêtre carré. C'est que dans les lieux où le sol est très-cher le capital est relativement à bon marché et qu'il y a plus d'avantage à employer beaucoup de capital qu'à acheter beaucoup de terrain. Au contraire, là où le sol est à bun marché, il est naturel que l'agriculture soit extensive, c'est-ù-dire qu'au lieu de se concentrer sur un point les movens d'exploitation suient appliques à un espace considérable. Comme le capital est relativement cher, le producteur trouve qu'il y a plus d'économie à opèrer avec des forces naturelles, et à ne leur donner que juste la somme d'avances nécessaires pour les mettre en mouvement et les féconder. Les mêmas reisma cryliquent pourquoi le, maison à Paris sout ai clevées, tomáis qu'à la campagne îl est rare qu'elles sient un deuxième elége. Le tervain d'emplacement est ellement dur d'un la capitale, qu'on diminure cette dépunse an superposant les élages. La pratique n'est d'ailleurs pas nouvelle, car Strabon nous racoute que la ville de l'yr édit tellement resservée, qu'on avait été obligé de faire des maisons très-bautes, comparat plus d'étages quoi en avaient les maisons à liene (Enraéde di port mètorièyas; rât; airias de trois sai time de l'autre d'autre d'airie de l'airie des maisons à liene.

Lorsque l'un des éléments de production est très cher dans un pays, s'il est à un prix moins élevé dans un pays voisin, les producteurs le font venir d'au delà les frontières. A moins qu'il n'y ait des barrières artificielles ou légales, le niveau s'établit promptement entre les deux pays comme celui de l'eau dans les vases communiquants. Pour que la comparaison des faits économiques avec le phénomène physique soit juste, il faut que les deux pays communiquent, et cette condition ferait défaut si, par des motifs politiques ou autres, la loi entravait le mouvement des valeurs ou des personnes. - Dans le nord de la France on emploie souvent des ouvriers belges, et en Alsace beaucoup de capitaux appartiennent au commerce de Bâle. Cette migration ne s'applique qu'aux ouvriers et aux capitaux parce que leur nature mobilière permet le transport. Il en est autrement des forces naturelles qui sont attachées au pays, et ne sont pas matériellement transportables.

<sup>4</sup> Lw. XVI, eh. II, Sync.

Au point de vue économique, ce mouvement des ouvriers et des capitaux ne peut avoir que des avantages puisqu'il tend à engager les intérêts de deux pays d'une manière étroite et à faire que, pour ainsi dire, il n'y ait plus de frontières. Il n'en est pas de même si on se place au point de vue politique. D'abord la proposition ne fait ancun doute pour les fonctions publiques. Il pourrait y avoir des avantages de plusieurs sortes, économiques et administratifs, à confier toutes les charges de l'État à des fonctionnaires venus du dehors; ee moven de recrutement dispenseruit un pays d'entretenir à grands frais, les établissements où se forme la pépinière des fonctionnaires publics, D'un autre côté, les services se feraient quelquefois avec plus d'exactitude et d'intelligence dans certains pays, si leurs gouvernements demandaient à l'étranger des agents préparès à bonne ceole. Mais nulle part vous ne voyez prédominer la raison économique, et partout au contraire vous trouvez que l'on ne confie les fonctions publiques aux étrangers que par exception. Les exceptions elles-mêmes, si on en fait quelqu'une, ne sont relatives qu'à des attributions secondaires et toucheut rarement à la direction des affaires politiques. Toutes les fois que les premières fonctions de l'État ont été contres à des étrangers, leur gouvernement n'a pas été vu avec faveur par le peuple et on l'a presque toujours regardé comme le passage de la domination étrangère. Cette observation peut même s'appliquer aux provinces d'un même pays. En Angleterre. l'armée est recrutée par des enrôlements volontaires, et le prix de l'enrôlement est d'autant plus rher

que le salaire moyen est plus élevé, 11 y aurait donc avantage, an point de vue purement économique, à reeruter l'armée tout entière en Irlande; ear le prix de l'enrôlement serait assurément moins élevé dans ce pays où la population est misérable. Quel est cependant l'homme d'État sérieux qui s'aviserait de composer l'armée anglaise exclusivement de soldats irlandais, c'est-à-dire de soldats qui ont été élevés dans des sentiments hostiles contre la métropole? On a un antrefois, dans quelques grands États du continent, employer des mercenaires suisses, sans inconvenient reel, parce que ces mercennires appartenaient à une petile puissance neutre; mais la plus vulgaire prudence politique ne permet pas qu'on cherche à composer une armée avec des soldats qui nourrissent contre la puissance qui recrute des sentiments malveillants. Preuve nouvelle que si les raisons économiques ont une grande importance, elles ne sont pas cependant décisives dans toutes les questions!

Le movement des capitaus, quojqu'il ait pour effet d'enrichir le page oil à george, ne pas toujours seus inconvisions politique. Suppace que les circusgers selvitent dans notre pay des propriétés fonciéres, le devur choses l'un, qui les acquièreurs séjourneront en Prance, ou la n'y sojunement pas. Dans le pennier ess, nous aurons gegué le capital seront à payer l'ocquisition san rien perfect, poisque les propriétaires virent en Prance et que le ravenu de la terre ne sort pas du pays. Dans le second, si la rente de su quitte le pays pen aller trouver le propriétaire à l'étranger, il n'y a par d'inconviente, puisque le capital qui est entré en France donne un revenu correspondant. L'économie politique ne tronve donc aux acquisitions de propriétés foncières par les étrangers que des avantages, et en mettant les choses au pire pas d'inconvenients. Vous comprenez cependant que ces acquisitions, si elles venaient à se généraliser, pourraient offrir de grandes difficultés politiques. Cette puissance acquise par des étrangers sur notre territoire serait, pour ainsi dire. une aliénation de la souveraincié. Cela serait surtout vrai en Angleterre, où la possession de la terre donne čertains droits de patronage qui peuvent être considérés comme une attribution de la puissance publique. Aussi l'acquisition de la terre est-elle particulièrement difficile aux étrangers do l'autre coté de la Manche, Même quand elle ne donne aucun droit politique, la possession de la terre par des étrangers offrirait des inconvénients ; car elle procure une influence de fait, une véritable puissance qui pourrait tenir en échec les pouvoirs politiones du nave. Notre loi ne met aucune entrave aux arquisitions par les étrangers de propriétés foncières en France, car la tendance vers de tels achats n'a nas encore été assez prononcée pour qu'il y ait eu à intervenir. Mais re comprendrais très bien qu'en France ou partout ailleurs les pouvoirs politiques missent des entraves à des acquisitions qui créeraient des influences propres à diminuer la puissance des autorités constituées. Les placements hypothécures multipliés pourraient avoir les mêmes dangers que les acquisitions de terre, parce qu'ils ont pour effet de mettre les possesseurs sous la domination des créanciers. Ainsi les Anglais sont presque maîtres du Portugal, à cause des

nombreux placements qui leur ont donné une position dominante dans ce pays.

La distribution de la richesse agit sur la production, parce que é est dans la répartition que consisté l'encouragement des facteurs. Il est donc inféressant de rechercher quelles sont les conditions les plus désirables pour la distribution de la richesse, à l'effet de doncer à la production la plus grande actérité. Yous allex voir, eneffet, par quelques aperçau historiques, que toutes les conditions no sont pas departement divorables.

Le vous si dajó dit que la dirision égale du revenu national, entre tous les mombres de la société, sersi il condition la plus défavorable à la production, purce que personne ne soudaint travailler peur autirei et que nous serious condamnés à tout firire pur nous-mêmes, ce qui estrait le returne procéssia à la harbarie. Ce systèmes estrait le return procéssia à la harbarie. Ce systèmes estrait le return procéssia à la harbarie. Ce systèmes estrait d'altieurs très contraire à l'épurgon, parce que et, sous l'influence de cette sécurité, consommerait improductivement toutes sa pert, sans aucun souri de l'avenir. Un pareil mode de distribution est tellement déformente à la production, que nous ne commissions pas, au moins encore, de cas où îl ait été pratiqué. Cest que tout s'amplement il est impropétable.

Il est une situation opposée, qui oussitue un autre cutrême également contraire à la ficcondité de la production. Malbeureusement cette situation s'est plusheurs fois produite dans l'Inistoire, dans les temps de décadence. Elle consisté dans la noncentration exclusive de la fortane aux mains de quelques possesseurs ou industiels. Ces potitions dinouries métent la touti-quissance aux mains d'un petit nombre d'hommes, et leur donnent le pouvoir de faire baisser les salaires quand ils le veulent. La société est partagée en deux parties fort inégales, dont l'une se compose de quelques hommes senlement et l'autre il'une masse dépendante, malheureuse et révoltée, quoique soumise en apparence. Ces enoques sont admirablement disposées pour la naissance des théories, socialistes on communistes. La richesse étant concentrée dans un très petit nombre de mains. il semble tout naturel de substituer la force collective de l'État à ces quelques individualités puissantes, Les théoriciens vantent la force sociale comme plus régulière et plus juste, et les prolétaires sont portés à la préférer comme plus indulgente. La cause de ces idées est bien servie par les passions de la multitule contre les oligarques de la richesse, et l'État est travaille par un déplorable mal intérieur qui menace d'éclater à tout instant

C'est parui les ouvriers de la grande industrie que les idées commanties compérent le plus de disciples en 1848. La petitie industrie ne leur en donna qu'un pedit nonthre, et un peut diren que l'appriediture, rèu en fournit pas un svul. Sins doute les sociolistes current des wir duss les compagnes, et des départements agricoles compositer achiestement leur édipartainne dans par les confisients. Mais ces déceteurs n'entendants pas les ocisièmes dans les réunes seus que leurs représentants. On n'a pas encore fisit pénêtrer dans la têté d'un paysan la notion de la propriét collective, et le nocidisme des campagnes, là ofi il existe, et est pas autre chase que le défir d'un paysan la notion de la propriét collective, et le nocidisme des campagnes, là ofi il existe, et est pas autre chase que le défir de partagre les propriétés de

plus riches. C'est que chez nous la propriété est divisée et la culture généralement petite. Il est donc tout naturel que les ouvriers des campagnes ne tendent pas aux idées communistes, tandis que les ouvriers de la grande industrie sont poulés à verser de ce cété.

Le naturaliste Pline nous apprend qu'à la fin de la République romaine et sons l'Empire il y avait des propriétaires au possédaient des terres d'une étendue énorme. La moitié de l'Afrique appartenait à six personnes que l'empereur Néron fit luer, Sex domini semissem Africa possidebant, cum interfecit cos Nero princeps. Aussi la grande propriété perdit-elle les provinces comme elle avait perdu l'Italie. « Verumene conflentibus latifundia perdidere Italiam, jum cero et provincias', » (lav. XVIII, vii, § 5.) C'est cette extrême concontration de la propriété qui avait inspiré aux tribuns non point des théories communistes, mais des propositions tendant à limiter les terres que les natriciens nourraient prendre dans l'ager publicus. Les lois agraires en effet n'étajent pas un moyen de partager les propriétés acquises, mais d'empêcher l'agrandissement excessif des possessions qu'avaient déià les patriciens. Le moven fut d'ailleurs inefficace, et les lois agraires ne servirent qu'à faire du bruit sur les nons des tribuns qui les proposèrent. Cet état de choses perdit la liberté républicaine. L'aristocratie étant séparée du peuple (misera ae jejuna plebecula, Ciccr. ad Attic.) n'ent aucun moyen de résister aux entreprises des chefs



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Place, en combattani les lettefandas, se pluca su gount de vue do Péconomo nacide, et bilime la trop grande propriété eucase contrince a une agrande ture luen securio. Sating seus misers acres en rechtus grande.

militaires, et le peuple laisse faire, parce que dans cette latrei il était à pou prisé désinteresse. L'arsisteratie romaine a elle-même préporé son assers issement par Pestréme avidité avec l'aquélle elle s'est éfforcée d'accaporre la propriété. Entre les intérétés du peuple et les sérus elle a creusé un abiane tellement profond, que toutes communications avec les forces du pays not des coupers Ce peuple qui demandant du pain et des jeux citait l'envire de la repariet des patricients; car, dans leur d'alporable aveuglement, ils n'avuiset pas comprisqu'en créant cette misérable population ils préparaient un puis-ant instrument au despoisme qui voudentis en servir. (Annéadissements.)

. La meilleure condition d'une bonne économie publique est ecile où l'on trouve réunies dans des proportious raisonnables la grande, la movenne et la petite fortune. La grande fortune, lorsqu'elle n'est pas trop multipliée, agit comme stimulant, comme but à atteindre, et cette impulsion multiplie les efforts dans les couches inférieures de la société. Si ces fortunes exceptionnelles sont possédées par des hommes intelligents, ils en font un usage qui prolite au bien public : ils favorisent des travaux d'un ordre élevé, et leur iufluence sert à étendre la civilisation et les arts par l'initiative privée. L'initiative se communique aux fortunes de second ordre, parce qu'une émulation naturelle porte à imiter les actions de l'aristocratie. Il est bon aussi qu'il y ait de petits propriétaires pour que la plus grande quantité de personnes ait le même intérêt, et que les institutions sociales soient défendues par la plus grande somme de forces. Les grandes fortunes ne sont solides que là où le peuple a intérêt à défendre les mêmes principes que les plus riebes.

C'est là, messieurs, ce qui fait que la France se trouve dans iles conditions telles que, nulle part ailleurs. l'économie publique n'est mieux distribuée. Les grandes fortunes n'y sont pas très-nombreuses, et evoendant elles le sont assez pour que le goût des riches particuliers se communique aux classes inférieures. Je ne crois pas qu'il y ait un antre pays au monde où les usages des classes élevées soient plus vite imités par la bourgeoisie et le peuple. Cette imitation est souvent excessive; mais elle prouve que les grandes fortunes sont en assez grand nombre pour agir, par l'exemple, sur les moins riches, et pour excitor ces derniers à faire des cfforts qui les rapprochent des premiers. Cela prouve aussi que l'aisance est assez. répandue dans toutes les classes de la société pour que cette imitation ait lieu sans difficulté. La petite propriété est très-frèquente chez nous, mais je vous ai montré dans une lecon précédente que cette division ne tendait pas à s'accroître. Le mouvement de division est arrêté par les mariages et par les placements des commercants on industricls. Ces bourgeois achètent, nonr y passer les années du repos, de grandes propriétés, s'ils en trouvent, ou, s'ils n'en trouvent pas à leur porter, ils s'occupent à composer de grandes exploitations en réunissant, par des achuts successits, de petites fermes. Ces faits, ilont le dernier preud tous les jours une plus grande extension, amortissent les effets de la loi sur les partages. La movenne propriété est très-dévelopnée thez nous, au grand profit de la prospérité générale;



car cette movenne propriété porte une bourgeoisie active et intelligente qui sort du peuple, qui se renouvelle incessamment, dont les rangs sont toujours ouverts aux travailleurs qui s'élèvent. Rousseau voulait un état de choses « où pul citoven ne serait assez riche pour pouvoir acheter les autres, ni assez pauvre pour être obliéé de se vendre, » On neut dire que, chez nous, le vœu de Jean-Jacques Rousseau est réalisé. Sur environ 500 millions de rentes inscrites au grandlivre, on compte près de 1,400,000 porteurs. Quant à la propriété foncière, sur 11 millions 1.2 de cotes, la grande propriété, relle qui pave au-dessus de 1,000 fr. de contribution foncière, ne compte que pour environ 46,000 tout le reste appartient à la movenne et à la netite propriété. Particulièrement le nombre des coles qui payent de 50 à 500 fr., de contribution foncière (c'est-à-dire la propriété movenne) forme un chiffre de environ un million de propriétaires movens. Encore ce chiffre est-il au-dessous de la réalité; car les petites cotes inferieures à 5 francs, dont le nombre n'est nos moindre de 5 millions, aunarticament souvent au même propriétaire. Il faut donc augmenter d'autant le riuffre de la deuxième classe, et je erois être dans la vérité en portant à 1,500,000 le total des propriétaires movens.

En Angleterre, nous pouvons juger de la distribution des fortunes par les données que fournissen les déclarations pour l'assiette de l'impôt sur le revenu (income (uz); vous allez voir que dans ce pays, où la fortune est beaucoup plus concentré que chez nous, elle tend expendant à se diviser.

#### En 4849, voici le tableau des déclarations

|    | 044,   | TOICI   | ю.  | aore  | 400 | uco | uccia |     | 11110 | •  |
|----|--------|---------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|----|
| 29 | nersor | nes onl | ılė | clarè | nn  | TOM | on de | 50. | 000   | e. |

| 276     | . – | _ | - | 10,000 i | 50,000£ |
|---------|-----|---|---|----------|---------|
| 788     | _   |   |   | 5,600 à  | L0,000£ |
| 440     |     | _ | _ | 4,000 5  | 5,000 £ |
| 705     | _   | _ | _ |          | 4,000£  |
| 1,485   | _   |   |   | 2,000 à  | 5,000 € |
| 5,234   | _   | - |   | 1,000 a  | 2,000 € |
| 13,287  | _   | _ | _ | 2400 9   | 1,000 E |
| 91.1011 | _   |   | _ | 450 à    | 500 €   |
|         |     |   |   |          |         |

Les revenus au-dessous de 5,750 Pairent affranchis de l'impôt sur le revenu, comme constituant le récessaire. Els bien! si on compare ees chiffres à ceux de 1812, nous trouvons que les proportions ont augmenté de la manière seivante:

La rente sur l'État est très-dirisko, en Angelerre; ser 975,000 pessones inscrites, il y en 09,000 qui ne touchent pas au-dessus de 5 livres de rente, c'est-d-ire 126 l'arons, et le nombre de celles qui soni inscrites pour 1,000 à 3,000 livres de rente ne dèpose pas 258. Il n'y a que 147 personnes inscrites pour plus de 2,000 livres (50,000 fr.). Enoure la plus grande quantily de ces inscriptions papartient elle à des compagnies d'assurances. Vans voyet que les revenus mobiliers y on plus drivisé que la terre. Impeter sons ca dét la statistique que j'evos ai présentée quant lous nous sommes occupiés de comparer le grande el partière.

culture, et vons verrez que la différence des deux pays, au print le vue de la division des fortunes, consistent au print le vue de la division de la propriété foncière. Che nois l'est immembles, les retutes von l'État, les sant leurs de touts sorte, sont divisis, et l'aument est le lait grándis on y voit par l'extrême poplence à colòi de l'extrême misère. Un parell viet sucal est, je retis, celli qui present par la present partie par l'est sucal est, je retis, celli qui present pa la pust grande de la coloi de sur division de la coloi de l'extreme division de sur division de la coloi de sur division de la coloi de sur sur division de la coloi de sur sur division de sur division de sur sur division de sur di

Nous avons parcouru tontes les questions relatives à la répartition de la richesse. Nous allons aborder maintenant le circulation, division qui comprend les deux plus importantes questions de l'écommie politique, c'est-à-dire le crédit et la lithette du commerce.

# VINGT-DEUXIEME LEGON

Curentinom des richesses — Échango discot des produits. — Bullenlais de 1000. — Mécesido de la manusia — Enaméraismo des qualites que adurantin que resousa blem falta — Sabaraca que an escuervarent sérentin que resousa hem falta — Sabaraca que altra entre en printe el Distantaman rétori de par élé empleyé comme monança — La manusa este-de la relevan par recluere? Distantinos — Bidance de cumurere ou apidem enercantis — Eugenta de l'ur el de Parpoit — Est al priférable à Forciar que di distantinologo de los reos plusques.

Ventroli, 24 l-veter 1865.

#### MESSIEERS.

Nous avons vu que, pour profiter des effets de la division du travail, chacun produit des objets les son industrie en plas grande quantié qu'il n'en a besoin. Cet excédant est ensuite échangé par les divers producturs, do sorte qu'il y a rélegariet de services et que, chacun ayant besoin de son voisin, l'intérât bien entendo conduit la sociét en même résultat que la frateraité. Les résultat est même miens assuré qu'il ne le servit par la frateraité. Vous comprence en effet que l'union est plus solide lassqu'elle est fondés sur l'intérêt personnel, dont l'action est peut fandés sur l'action est peut fandés sur les des l'actions de l'action est peut fandés de l'action est peut fandés de la comprendation de l'action est peut l'action est peut de l'action est peut l'action est peut d'action est peut de l'action est peut l'action est peut d'action est peut l'action est peut l'acti

£60%, 90L. - L

manente, que si elle tenait à des sentiments dont la nature est changeante.

L'échange des produits peut s'opérer directement d'après l'appréciation que chacune des parties fait du ramourt qui existe entre les obiets échangés. Dans une des premières lecons de ce cours, je vous ai montré les difficultés qui sont inhérentes au troc direct des marchandises en nature. Supposez seulement qu'avec l'excedant de productions dont je puis disposer je sois obligé de me procurer cent articles divers pour me loger, me vetir et me nourrir. Je serai obligé d'étudier les rapports qui existent entre ma denrée et cent obiets d'espèces différentes. Une comparaison aussi compliquée me coûtera beaucoup de temps, et assurément je serai exposé à commettre fréquemment des orreurs. Lo commercant qui étudie spécialement un article se trompe quelquefois, malgré sa grande expérience et mylgré l'intérêt considérable qu'il neut avoir à ne pas se méprendre. Vous pouvez juger par là du nombre de méprises que commettrait un particulier obligé de connaître une foule d'artieles et n'avant, sur chacun d'eux. qu'un intérêt assez faible à éviter l'erreur. Ce n'est pas tout! La plupart des matières échangeables ne sont pas d'une division facile, et il serait souvent impossible d'accommoder les quantités que l'un veut donner avec celles que l'autre veut prendre. Cette rencontre serait très-difficile parce qu'elle implique une coincidence. Les quantités extraordinaire à échanger étant très-inégales, il faudrait faire des appoints en nature, et certes il ne serait pas aisé de trouver des objets pour représenter exactement la différence. Cela serait surtout malaisé

jour celui qui n'amnit abnolument qu'un seul objet à c'ebanger, tout appoint en nature étant alors chose impossible. Le jurisconsulle Paul, dans la loi prominer un Digeste de Contrabenda emptione, a capinné ce que je viens de dire avec cette concision qui distingue les énvisins classques de la jurisprudenco romaine; « Ans except facile concurrebat ut cans tu habers quad esp desiderarem, incicem ego haberem quad tu

Pour supprimer ces difficulties, on a clusis une matière qui flut un terme de comparation pour toute, les tière qui flut un terme de comparation pour toute, les manchandies, de manière à simplifier l'étante des rapports à commeltre. Colsi qui a beson d'acquelric consepères d'articles n'est tenu, pour estimer la valeur certifiaire de ces cut articles, que de jugge les rapports de ces digies were la menunie, qui est le terme commune de comparation que que con plusarens quantités égales à une troisième sont égales entrechte.

Si J'à besoin de me procurer cent articles divers, pe ne suis obligé que d'examiner les ropports de ces cent articles avec la monnaie; je connaîtrai, pur cela même, le rapport des cent articles entre cux. Au contrière, sans ce trane commun, J'avanta à étudier la relation de chaque objet avec chacun des cent autres, ce qui dompresit euvigno 11,000 rapports à commativa.

La valeur qui sert de terme de comparaison est une monnaie. Quelles sont les conditions que doit réunir une monnaie bien faite? Il faut premièrement que ce soit une valeur, par la raison bien simple que des quantités, quelles qu'elles soient, ne peuvent être me-

surées que par des quantités de même nature. Deuxiémement, cette valeur serzit mal choisie, si elle pouvait être facilement multiplice; la grande multiplication en changerait brusquement le rapport, et causerait une perturbation dans le prix des denrées et marchandises. Peut-être m'objecterez-vous que si la monnaie diminue de valeur. La diminution sera générale et que partout la proportion sera la même. Je réponds que ceux qui, avant l'augmentation de la quantité monétaire, avaient de l'argent ou des créances, persient une partie de leur fortune, et que les débiteurs peuvent se libérer avec une valeur bien inférieure à celle que les créanciers leur avaient livrée. Supposez que subitement, par une mesure de gouvernement, une monnaie de cuir soit substituée aux monnaies faites avec des métaux précieux ; il serant tellement facile de fabriquer les pièces nouvelles, qu'on pourrait fournir aux débiteurs le moven de se libèrer avec presque rien.

La monnaie doi, en troisitune lieu, être d'un trausport facile et, pre conséquent, combinir une grand traiter sous un petit volume. Comme elle est un finstrument volume, comme elle est un finstrument d'échange, qu'elle sert à mettre en communication producteurs les producteurs les plus éloginés, son usage serait tràincommode e'il fallati toujours se faire suivre de pages louriels, dont le déplacement serait d'ailleurs aussi contiens une général.

Quatriem-ment, il faut que la mounaie soit très-divisible, afin que les plus petites quantités puissent être échangées et que les plus faibles appoints soient remplis. — Lorsqu'une substance renferme une trop graude valeur sous un petit volume, elle ne peut pas se prêter aux divisions et coupures : car, si on voulait pousser la division aussi loin qu'il le fandrait, la pièce de monnaie serait d'une exignité telle, qu'on la perdrait failement.

Comme la mounaie est destinée à circuler et à passer plusieurs fois dans les mains des parties, il est à croindre qu'elle ne s'ause par le trottement. Aussi une cinquièlne condition veut-elle que la monnaie soit dure et nissistante, de manière que la perte résultant du frottement soit à peu près insensible.

Sixièmement, à cause du maniement fréquent, it est bon que la matière soit de nature à ne pas se couvrir de corps salissants ou dangereux pour la santé de l'homme, -- Sentièmement, il faut que la substance se prête à recevoir une empreinte durable qui indique officiellement la valeur de chaque pièce, de manière que, pour la connaître, les détenteurs ne soient pas obligés de se livrer à des appréciations difficiles. Il fant done, en résumé, que la monnaie soit : l'une valeur; 2º une valeur dont la multiplication ne soit pas trop facile; 3° une substance contenant beaucoup de valeur sous un petit volume; 4° divisible; 5° assez dure pour résister au frottement ; 6º d'un maniement qui ne soit ni malpropre ni malsain : 7º susceptible de recevoir une empreinte qui permette d'en exprimer officiellement la valeur.

Recherchons maintenant quelles sont les diverses matières qui ont successivement été adoptées pour servir d'intermédiaire. Chez les peuples chasseurs, les peaux de martre et de castor ont souvent été employées comme instrument d'échanges. Il a fallu fixer ha corré-

lation des peaux provenant de divers animaux, et c'èst ainsi que pour le trafic des régions exploitées par la compagnie de la baje d'Hudson on avait établi qu'un eastor blanc vaudrait trois martres; un renard deux castors; un renard blanc ou un ours, quatre castors, et un usil, quinze castors, Chez les peuples nomades ou purement agricoles, ordinairement les animaux servent de monnaie, parce qu'ils sont la valeur la plus commode et la plus facilement acceptée à cause des paturages naturels qui abondent dans les temps primitifs. On trouve daps plusieurs passages de l'Hiade et de l'Odyssée des prix exprimés par un certain nombre de bœufs. Deacon prononça des amendes payables en argent, et les monnaies athéniennes porterent l'empreinte d'un taureau, pour signifier qu'elles avaient été substituées à l'évaluation des prix en animaux. Dans les premiers temps de Rome, les amendes consistaient à payer un certain nombre d'animany, et les menuières monnaies de Servius furent frappées. boum pecudumque efficie. Chez les anciens Germaius, les amendes étaient également payables en bestiaux : Eurorum pecorumque numera convicti mulctantur. (Tacite, de Germ., 12.) Des documents plus récents nous montrent des faits semblables. Ainsi au septième et au huitième siècle, on trouve dans les lois des dispositions qui proponcent des amendes payables en bœufs. Aux frontières des empires chinois et birman, le selsert de monnaie. Il en est de même dans l'intérieur de l'Afrique où il est très-précieux, parce qu'il est trèsrare et n'arrive que par des caravanes qui l'y apporteut en traversont le désert. Les dattes et le cacao ont

servi de monnaie, le premier en Perse et le second au Mexique. Dans ces derniers temps encore, la fêve de cacao a été employée comme petite monnaie par. les Mexicains. Le corail, les pierres rares, la morue sèche, ont également servi à cet usage, et vous comprenez que, partout où on n'avait pas des métaux précieux, les marchandises d'une vente facile ont. suivant les pays, dû servir d'instrument d'échange, Ai le besoin de vous montrer combien ces diverses substances s'éloignent de la monnaie dont je vous ai décrit le type? Les peaux de castor ou de martre présentent autant de différences que d'animaux. Toute évaluation générale est impossible, parce que chaque peau a des particularités de nature et de valeur qui nécessitent une évaluation spéciale. Les bœufs et autres animaux ont le même inconvenient. Ajoutez qu'à un alus haut degré que les peaux de martre ou de castor, ils sont d'un division difficile et qu'il est, avec ce système de monnaie, presque impossible de faire les appoints. Il est inutile de dire combien le transport de pareilles valeurs serait coûteux. Comment les faire voyager avec soi pour aller négocier au loin? Le portefeuille serait remplacé par un convoi d'animaux, et ces frais de transport seraient inutiles si l'affaire qu'on se proposait de traiter n'était pas couclue. On pourrait, à la vérité, ne déplacer les animaux qu'après le conclusion de l'achat; mais cette simplification serait impraticable pour les opérations, comme il en existe beaucoup, qui ne peuvent être traitées qu'avec du comptant, notamment toutes celles qui se font entre personnes inconnues sur des marchés où elles se

renconterent, n'ayant ou supersyont sucume relation d'affaires. Les dattes, les fixes de ceas oust d'une trop faible valeur, et il est extrémement facile de les multiplier. Le noue seben uneil, ettre autres fonces multiplier. Le noue seben uneil, ettre autres fonces de les prefes, sons plusieurs rapports, aurient le equilée nécessires pour être des monaises. Ce qui leur manque, cests d'éxibilité. In ges diamant perdeit la plus grande partie des uveleur, si ou le divisité en placiours morceurs. Les pieres softimes servaire l'ailleurs impropers aux petites couptres, parce qu'elles conforment tros de valeur sus un metit volume.

Jusqu'à présent l'or et l'argent out été employés de préférence à toutes autres matières ; ils réunissent, en effet, les conditions que nous avons exposées en tracant Pideal d'une bonne momaie. L'or et l'argent sont des valeurs, puison'ils sont employés à une foule d'usages par les diverses industries de luxe. Ils sont assez rares pour qu'on ne puisse pas les multiplier faci-·lement. A la vérité, nous avons vu qu'à plusieurs époques, par suite de la découverte de pays aurifères ou argentiferes, il y a eu une augmentation considérable des matières d'or et d'argent. Mais s'il est impossible de se mettre à l'altri de semblables événements , il est incontestable que jusqu'à présent du moins ces métaux ont eu la rarcté qui est désirable pour une bonne monnaie. Ils contiennent assez de valeur sous un petit volume pour la facilité du transport, et cependant leur valeur n'est pas telle qu'ils ne puissent servir à de petites compures. Ainsi l'or est assez divisible pour descendre jusqu'à la pièce de einq francs, et Pargent jusqu'à la pièce de vingt centimes, Quand ces métaux sont disk à d'uttre dans une faible proportion, avec le cuivre, par cesemple, il se fait un all'isge qui est d'une grande dureté, et capable de résister au froitement. La déperdition par l'ausre est à peu près insemblé, le sout brillats, d'un manivenul est grénèle, et une se couvrent pande corps malssins. Enfin le repoir manifest de l'ista et la gardine, et une se couvrent pande corps malssins. Enfin le repoir au fincièment l'empérent de l'État et la gardent longéenps. Pour que l'effigie védice, il faut ouville unibies un froitement trè-preint producció.

On a, dans ces derniers temps, découvert un métal qui réunit à peu près les mêmes caractères, l'aluminium. D'un autre côté, il y a longtemps qu'on connait le platine dont les qualités sont à peu près les mêmes que celles de l'argent, Pourquoi ne les a-t-on pas fait servir à la fabrication de la monnaie? - Le platine n'est pas facile à travailler, et son monnayage donnerait lieu à trop de frais. Ajoutez qu'il est peu employé aux usages de luxe à cause de son neu de brillant. Il en résulternit qu'après la découverte d'une mine de platine il n'y aurait nas extension de l'usage industriel. de sorte que la monnaie serait dépréciée, parce que toute la quantité extraite se porterait sur le monpayage. L'aluminium est une substance nouvellement découverte et qui a trauvé la place prise. Il y aurait d'ailleurs inconvénient à l'employer, parce que sa cherté vient des difficultés de la fabrication et non de la rareté de la substance. Il est très-probable qu'on trouvera le moven de simplifier les frais d'extraction, ce qui sera un grand avantage; mais cette simplification serait funeste si l'aluminium avait été employé à faire de la nomanie, purec que immédiatement sa valuer tomberait d'une faque hresque bien a desses val ecq qu'ell cétait apparauxt, ... L'or el l'argent étaient donc les substances les missor choises pour les monanges, Leur valeur tient i la reveté autout qu'aux finis de préparation, de sorte que la découvret et d'un procédé proper à simplifier la fabrication, en la resubsta noine coûtres, n'emplécherit pas la baute de cos substances de se mainienir, Cette proposition a été constamment confrance pur Puage de toutes les nations cribitées.

Pendant longtemps on a cru que la monnaie était la valeur par excellence, et que la prospérité des nations dépendait de l'argent qu'elles possédaient. De là les partisans de cette doctrine conclusiont qu'il était bon d'empêcher la sortie du numéraire. Or, tout penple qui importe plus qu'il n'exporte est obligé de paver la difference en monnaie. S'il tient à garder son capital-monnaie, il faut donc que les choses soient disposées de manière que l'importation ne dépasse pas l'exportation. Cette théorie est connue sous le nom de doctrine mercantile, ou encore de balance du commerce, parce qu'elle attache un avantage à la halance du commerce international, lorsqu'elle donne le plus gros chiffre au côté des exportations. Ce système, qui a longtemps régné, qui a encore des partisans, a été trop exalté et trop critiqué. Il y a en lui une part de vérité et une part d'erreur qu'il importe de bien démêler et separer.

Au point de vue de l'économie privée, le numéraire a des avantages que n'ont pas les autres valeurs. Comme il sert à procurer des marchandises de toute

sorte, il est alus commode qu'aueune autre. Celui qui possède de la monnaie peut choisir ses placements, et profiter de toutes les occasions favorables qui s'offrent aux capitalistes. L'or et l'argent ne se détériorent pas, tandis que les denrées sont exposées à s'avarier avec le temps. S'it y en a - comme le vin que le temps bonifie, il en est aussi - le blé, par exemple, - qui ne peuvent pas durer au delà d'une ou deux années. L'or et l'argent sont d'un écoulement toujours facile, tandis qu'il y a des moments où la ventedes denrées ou marchandiscs est difficile, sivon impossible. Au moins ne peut-on les vendre qu'à perte à certaines époques de crise. La monnaie est d'ailleurs, bien plus que toute autre valeur, favorable à la liberté individuelle. Avec elle l'homme se transporte où il veut, va chercher son plaisir ou sa fortune à l'étranger, tandis qu'avec des biens-fonds il est retenu par des intérêts immobiles. Là où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute, dit le proverbe, mais l'homme dont la fortune est en numéraire n'est pas attaché et il possède, autant que nossible, cette nortie de la liberté individuelle qui consiste dans le droit d'aller et de vener. A beaucoup de points de vue, par conséquent, la fortune en numéraire présente d'incontestables avantures pour l'économie privée.

H n'en est pas tout à fait de même pour l'économie publique d'une nation. Ce qui importe avant tout à la prospérité d'un peuple, c'est d'avoir des valeurs qui puissent donner satisfaction aux différents besoins que ce peuple peut éprourer. L'or et l'argent ne servent qu'à échanger les produits par la combinaison d'une vente avec un achat; la momatie ne remplit pas d'autre vivile social que calmi qui consiste à sorir d'instrument york social que calmi qui consiste à surir d'instrument pour aprille existe en quantité suffisante producteurs pour servir aux tramactions des différents producteurs et et consommateurs, li n'  $\gamma$  a plus rien à demander. Tout exceleint de numéraire ne sert pa é arrichir le pays de quoi que co soit ; la sursbondance change les acrichir le pays de quoi que co soit ; la sursbondance change les perportions et le proprions et le proprions et les proprios et les propries de les propries de la consideration de l

Lorsque l'excédant des importations est considérable, il y a lieu de faire sortir une quantité correspondante de numéraire. Cette sortie ne présentera pas d'inconvénient tant que la masse circulante suffira au mouvement des affaires. Il y aura au contraire avantage, puisque la part de monnaie inutile est remplacée. par des denrées qui penvent être consommées. Le mal serait grand au contraire, si la quantité d'or et d'argent qui reste était insuffisante pour le mouvement des affaires. La gêne qui en résulterait dans le commerce et l'industrie, la contraction qu'elle produirait ferait perdre beaucoup ou empecherait de gagner, ce qui pour l'économie générale est identique. Les partisans de la balance étaient dans le vrai lorsqu'ils considéraient la monnaie comme la meilleure des valeurs, au point de vue de l'économie privée; ils étaient aussi dans le vrai lorsqu'ils vovaient un malheur public dans la trop grande rareté du numéraire, si la rareté causait un rétrécissement des affaires. Lour erreur consistait à dire que toute quantité de monnaie sortant était, dans tous les cas, une perte pour le pays qui la donnait en échange d'une autre valeur.

Quant à la somme de monnaie qui peut être pécessaire, elle dépend d'une foule de circonstances, et vous allez voir qu'il est difficile de la déterminer à priori. — Ce n'est pas sculement la somme des transactions qui agit sur la quantité de monnaie nécessaire : la rapidité de la circulation y est également pour beaucoup. Supposez que, dans un pays, la même pièce de monnaje passe rapidement de main en main tandis que, dans un autre, elle reste longtemps stationnaire. Par exemple, une pièce de monnaic passe à six personnes ici, tandis qu'ailleurs une pièce semblable ne fait qu'un seul monsement; évidemment la première pièce rendra, comme instrument d'échange, six fois plus de services que la seconde, et les choses se passeront comme si le premier des deux pays avait six fois plus de mongaie que le second. Il est juste cependant de faire remarquer qu'ordinairement la rapidité de la circulation est produite par le besoin d'échanger, et que là on l'argent circule plus rapidement c'est que la somme des affaires y est plus active. Si la pièce de monnaie rend six fois plus de services, c'est que sans cette vitesso de circulation il y aurait engorgement sur le marché, par suite de la difficulté des échanges. On cite l'exemple d'un général qui, nondant la durée d'un siège assez long, a pavé la solde de ses troupes avec environ 14,000 fr. Chaque soir, il empruntait aux hôteliers l'argent que les soldats avaient, dans la journée, dénensé chez eux. De cette manière l'argent dunné la matin par la cuisse de l'armèr contrait le soir, à litre d'emprant, et on recommençai le lendenain. C'est Presemple le plus remarquisle qu'on paisse cher des effets que produit la rapidité de la circultion. — La quantité de marcière nécessiré na propuie de consecuent de l'armère de conservant de la propuie de la consecuent de l'armère de conservant de la consecuent de la consec

Nous avens trois monnaies : Por, l'argent et le billen. Le billon peut avoir une valeur inférieure à celle qu'il exprime nominalement; c'est comme un jeton qui se donne nour rappeler les valeurs d'une faible importance. La circulation du billon est si rapide, et la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle est tellement petite, qu'on n'a pas à craindre une dépréciation. Ce n'est d'ailleurs pas avec du billon que se règlent les rapports du commerce international, et il n'y a par consequent aucun intérêt à établir une égalité absolue entre le chiffre officiel et la valeur intrinseque. On peut en faire autant pour les petites pièces de 20 centimes et même de 50 centimes en argent. Comme elles ne servent guère qu'à l'intérieur pour de faibles appoints, il ne peut pas y avoir de déprériation sensible. Une toi des 25-50 mai 1864 a prescrit la fabrication de nièces de 20 et de 50 centimes, à un titre inférieur à 9/40 de fin; pour ces pièces, le titre est de 855 millièmes d'argent et 165 d'alliage. C'est ce qu'en a appele le bilamage de petides pièces. Mais au-dessas de de l'accident de la pele de l'accident de l'ac

Les monnaies d'or et d'argent ayant toutes les deux cours obligatore; il à Blue établir entre elles un rapport officiel. C'est ce qui e dé fai par la lis du 7 germinai an XI (28 mars 150.5), qui l'a thré à 15 fais et demi. Il en résulte que le maine pois d'or et d'argent est dans la relation de la 15 et denit, sous le rapport de la valour. Mais est al possible d'établir cette proportion d'une manière fixe et invariable, lorsque les quantités passent changer et que le rapport, vra laire, pout cesser de l'étre demain? La relation in 3 pas en effet tardé à vaire et ceprodant, au suitieu des sociillations, la proportion légale de 15 fois et demi est dementée la mileur, d'ains la relation qui s'étatt d'éveie en 1858 à 15 trois quartes a changet, dans ces dernieux temps, argès la découverte de la Gilférire et de l'Auss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Journal des desponsées, du 15 fevrier 1865, p. 205 et sum, Slauce de la Société d économic politique.

tralie; aujourd'hui au contraire e'est l'argent qui fait prime sur lor. On n'à bose plus intérét à monasper Pargent, et on a même intérét à lime fondre les écas. Aussi, dans ces dernières années, a-t-on fabriqué chez nous sartont des pièces d'or et relativement peu de pièces d'argent. Le cours forcé des deux monnies a domei un anautge aux dobitours. Ils awaient requé leurs evenacies soit de l'argent, soit de l'en valant 15 et deuit de lia l'argent, et par saite de la coesite bence de deux dealours ayant cours forcé, ils peuvent se filièrer avec des pièces d'or qui teatt moins de 15 fois et demie le poids de l'argent. Les créanciers perdeux, et leurs débieurs aganent la différence.

C'est en présence de cette difficulté qu'est née la question de savoir si l'on ne ferait pas mieux de n'avoir qu'une seule monnaie, comme les Anglais qui n'ont que des monnaies d'or, et comme la Belgique qui pendant long temps et jusqu'à ces derniers temps u'avait que de la monnaie d'argent. Une pareille mesure supprimerait la difficulté que nous venons d'expliquer, mais elle en ferait naitre d'autres. Si on ne conservait que la monnaie d'argent, elle est d'un transport tellement difficile. à cause de sa lourdour, que les payements de sommes fortes seraient difficiles et chers à cause du transport. St on ne conservait que la monnaie d'or, il faudrait, au moins pour les appoints, faire des pièces d'argent, Ge n'est pas tout, Il y a des pays qui n'acceptent pas For et avec lesquels on ne peut commercer qu'avec de l'argent : tels sont les pays de l'extrême Orient qui ne consomment pas nos produits et que nous devons payer cu monnaie d'argent. Les Anglais, qui n'ont que de la

monnaie d'or, commercent avec nos nièces d'argent. qu'ils se procurent par l'échange de leurs pièces d'or. Or, supposons que tous les pays cessent de fabriquer de la monnaie d'argent, et le commerce de l'extrême Orient sera fermé à l'Occident Vous le voyez, soit qu'on choisisse l'or, soit qu'on choisisse l'argent, on rencontre la difficulté provenant de la variation du rausort entre les deux métaux. Le système vers lequel j'inclinerais consisterait à n'avoir qu'une monnaic ayant cours forcé, l'argent. Mais à côté de cet étalon unique on continuerait à fabriquer des pièces d'or, dont le rapport avec l'argent serait déterminé par le cours naturel du change. Dans les payements, nul ne serait forcé à prendre l'or que pour sa valeur réelle, en tenant compte du change, tantôt au-dessus et tantôt au-dessous de la valeur nominale. L'emploi de la monnaie d'ac serait donc facultatif comme celui du billet de banque; mais vous pouvez juger par l'usage des billets que la monnaie d'or se placerait facilement dans les affaires, plus facilement que la monnaie de papier puisqu'elle porter sit avec elle la garantic métallique do sa valour

## VINGT-TROISIÈME LECON

Bipanca la lectre écrate por un unidear, « Contemptor de la leveu prédetuse » De la Meurine. » Procuper Entraminement de le mourage entral niver d'une objecteur insurfainte? » Pers. — Hantore des part, « Le produtts du col refined à supravir, unates que les produtts commétations tradea de la métation tradea de la métation tradea de la miser » Exploration de ce phirameter » Les produts arquelles augmentes unitait freque le temport en en their »— Peru des leurs de contra en union un prépages primitées et dans les leurs de commetation de la métation de la métation de la métation de la miser de la miser

Venároli, 5 mars 1865.

## MESSIEURS.

En terminant notre dermire entretien, je vous ai dit die que darsa la question de la double monnie j'assis une nommie j'assis une tendance à petferre un système miste consistent à fabriquer l'une nommie d'argent qui arrist seule conserfreré, et 2 une monsie it or non obligatoire dont, par forcé, et 2 une monsie it or non obligatoire dont, par concéquent, le rapport avec les pièces d'argent servire, first, anivent la valeur réelle, par l'action materiele desclusives de la conservation de la conservation de la conservation de conservation de la conservation de la conservation de la métaux. Comme j'ai expliqué que c'était une somple tendance de mon esprit, une letter en aveptice dans les restances de mon esprit, une letter en expert, une letter en experiment de la conservaprudence. L'auteur en a pris occasion pour me rappeier que, dans plusieurs autres circonstances, i'ai montré une hésitation qui ne convient pas à ma mission de professeur. Lorsou'une chaire s'élève, me dit cette lettre. ce n'est pas pour enseigner le doute, et un professeur n'est pas institué pour présenter le tableau de ses hésitations. - A cela je répondrai par quelques mots sur lu manière dont je comprends l'enseignement public des sciences morales et politiques. Il y a deux procédés d'enseignement. Les una se font chefs d'école, dévelopment leurs idées avec une fermeté qui va jusqu'à l'intolérance : ces hommes-là font des disciples et fondent une doctrine qui, après cux, est plus ou moins longtemps continuée par des successeurs. D'autres exposent la science dans l'état d'avancement où elle est parvenue, affirment les urincipes avec l'accent de la certitude et. sur les questions d'opplication, indiquent leur opinion avec réserve, surtout lorsque la pratique n'a pas encore prononcé sur la valeur du système qu'ils proposent d'établir. Le ton fait comprendre ce que le professeur trouve certain et ce qui lui parait seufement probable. En un mot, les professeurs de la seconde catégorie parlent avec une sincérité qui répond entièrement à l'ètat de leur esprit, et s'éloignent avec soin de tout ce qui pourrait ressembler à du charlatanisme. Il n'est donné qu'à un petit nombre d'hommes d'être chefs d'école et, pour grouper autour de soi de véritables disciples, il faut avoir une pnissance d'esprit, et l'aioute une vigueur de caractère, dont la nature est fort avere. D'ailleurs, les chefs d'école sont de véritables tyrans intellectuels qui veulent donner aux autres la forme de

leur spirit. Geux qui enseignent suivant le second procédés ont tout aussi utilies, et leurs rapports sout plus agréables. On pourrait même soutenir que leur influence est meilleure que cele des clacks d'école. An lieu de former des thiepfes entichés d'une doctrine, lie élèvent des esprist libres, ouverts à toutes les idées. Non ambition, je le dis bastiennet, sed de former des esprist libres et non d'asservir des disciples à mes idées (Appluationnents prolonales).

Vous connaissez les qualités que doit réunir une monnaie bieu faite, les matières qui ont été successivement employées, et celles qui correspondent le mieux au type que nous avons tracé. Nous pouvons résumer les dévelonnements de notre lecon par une définition : « C'est une valeur qui sert à comparer les valeurs, et à faciliter leur échange.» Cette définition diffère un neu de celle que M. Michel Chevalier a donnée en ces termes : « La monnaie est un instrument qui, dans les échanges, seri de mesure et par lui-même est un équivalent, » En substituant ma définition à celle de M. Chevalier, j'ai été conduit par le motif suivant. Je ne puis appeler la monnaie une mesure, puisque je vons ai démontré que la valeur est une quantité qui n'a pas de mesure, au moins de mesure fixe. C'est pour cela que je préfère qualifier le numéraire : terme de comparaison

La monnaie n'est douc pas simplement un signe servant d'instrument aux échanges; elle est aussi un épitulent, et il faut qu'elle soit telle, sons quoi elle serait impropre même au rôle d'intermédiaire. Cette vérité a cepenilant été souvent mécomme et, par je ne seis qu'elle posistance de l'erreur, elle est mêméme.

par ceux qui reprochent à d'autres de l'avoir commise. Ainsi un homme que nous regrettons de compter parmi nos adversaires, dont nous serions houseux de conquérir l'esprit et le talent au bénéfice de notre science, à qui nous remettrions volontiers les écurrammes dont il nous a poursuivis, s'il consacrait la fin de sa grande carrière au service des vérités qu'il a combattues, enfin M. le procureur général Durin a fiétri plus d'une fois les pratiques des rois faux-monnayeurs. Lui-même cependant a dit, dans une assemblée publique, que le numéraire n'est pas une marchandise, mais un signe et, chose remarquable, ces paroles ont été recues par des marques de vive appobation. De quel droit, si la monnaie n'est qu'un signe, peut-on fictrit les fraudes des rois faux-monnayeurs? Est-ce que les conseillers de Philippe le Bel avaient sur ce point, d'autres idées que M. Dupin? Eux du moins se troniraient en des temps où ces idées n'avaient nas encore été analysées par la science, tandis qu'un de uocontemporains a eu pour s'éclairer sur cette difficulté, non-seulement les ouvrages des économistes. mais aussi l'histoire qui a condamné l'amenuisement des monnaies.

L'ememisement peut se faire de deux monières : en d'iminant la qualité de médal et réduiser la dimension de la pièce et, en second lieu, en augmentant [fallènge, Le premier procéde à éé employ és souvent par nes arciens rois que la livre, dont le poids était sus Charlemagne égal an chiffre qu'indique son non, u'avair plus, en 1789, que la quatre-vingt-septième partie de ce qu'ille pesait à l'origine. Cette espec d'alleration

se montre au grand jour, et les intéressés la connaissent immédiatement. Au contraire, celle mii consiste à augmenter l'alliage, à moins qu'elle ne soit ouvertement apponice, peut facilement être ignorée pendant quelque temps. Mais dès qu'elle est connue, elle produit les mêmes effets que l'altération par réduction de quantité. Voulez-vous que, par des comparaisons emprantées à l'ordre physique, je vous fasse bien comprendre l'effet produit par chacune de ces deux fraudes. La première ressemble aux procèdés d'un commerçant qui abregerait de quelques centimètres le mêtre dont il se sert pour mesurer; il ne persuadernit à personne que la quantité d'étoffe fournie serait aussi considéralile avant qu'anrès le raccourcissement. La deuxième a son analogue dans la pratique des marchands qui mettent ilu charbon pile dans la poudre de chasse ou du plătiv dans la farine.

De quelque manière que les monnaies soient altérées, dès que le fait est commu la perte est immédiate, et leur valeur réelle n'est plus égale à la valeur nominale. A quelles causes tient cette baisse instantanée?

L'A l'étranger la monnoie n'est acceptée que pour sa seleur en lirogo, car l'ordre souverain qui donne aux pièces une expression arbitraire n'a pas d'autorité au delà des frontières. En vertu du principe que la souveraineté est territoriale, le numéraire, quand il passe la frontière, doit se tiere d'affaire tout seed, et la protetion de son gouvernement nei use d'avecun secours.

2º Gette tépréciation réagit à l'intérieur, parce qu'il est naturel d'estimer moins une pièce qui ne servirait has au compuerce international. 3º Celui qui voudrait fondre la pièce, et en faire un linget, n'obtiendrait que la valeur intrinsèque.

4 Si les pièces, quoique alterées, étaient acceptées pour leur valeur nominalr, les délenteurs de lingues s'empresseraient de les faire monnayer et, la masse du numéraire doublant, il en résulterait une dépréciation.

Le seul amenuisement qui soit possible c'est le facblauge des monniess de billon en cuivre ou bronset cellui des pières de vingt centimes et de cinquente centimes. Ce sont, pour ainsi dire, des jetons; elles ne sont pas indispensables au commerce extérieur et porents air des valours sosse par importatues pour qu'elles soient acceptées dans la circulation d'après leur valeur nominale, quoique la valeur reliel e soit inféricare.

La soleur, forsqu'elle est exprincé en monnais, s'appelle le pris. Le pix est dour une forme de la s'appelle le pris. Le pix est dour une forme de la s-appelle ra, avec ectle circustanse, particulière qu'elle consiste en une certaine quantié de numéraire. Connue toutse les valeurs, le prix dépend de l'affre et de la demande, c'éct-d-dire de la rarecté ou de l'abondance retaire de cett-direct est de tracet ou de l'abondance retaire de unideriere et des merchandiess. A ce point de vue, il est intéressant de tracet ou de l'abondance retaire de cit intéressant de tracet ou de l'abondance retaire de un tiere de l'appelle et tracet de l'abondance retaire de pris. Je ne le firai pas en entrant duss tons les détails que comporterait et et històrie, mais en trupant les grandes lignes et en rendout compte des variations importante qui distinguent les périodes principales.

Si vous comparez deux époques éloignées, vous serez frappés par un phénomène à peu près constant. Il consiste en ce que les produits agricoles augmentent sans cesse, tandis que les produits fabriqués par l'industrie trodent au hon marché. Les articles de vite-

ment, par exemple, qui étaient si chers au moven age sont maintenant accessibles à beaucoup plus de monde et, d'un autre côté, le prix de la viande s'est élevé. Le poisson, le gibier et le froment lui-même se vendent, en moyenne, beaucoup plus cher qu'au moyen âge. Je prends à dessein deux périodes très-éloignées l'une de l'autre, pour que la démonstration soit plus complète; mais entre deux époques rapprochées la loi serait la même, quoique exprimée par des chiffres moins saillants. Voici l'explication de ce fait remarquable. Dans la production agricole, c'est la nature qui joue le rôle le plus important; en tout cas, du moins, les forces naturelles opposent une barrière infranchissable à la multiplication des produits lorsque la production est acrivee à un certain degré. On ne peut pas, en multipliant le capital appliqué à la terre, étendre indéfiniment la production. Au contraire, pour les produits industriels tout dépend de la somme de canital employée, et en augmentant le capital on élève proportionnellement la somme des objets fabriqués. L'emploi du capital sert à établir des machines qui produisent vite, et la dimimution de frais qui en résulte conduit au bon marché. lei la production suit facilement les progrès de la population et de la demande. Au contraire, la production agricole étant limitée par la nature il en résulte que l'augmentation de population n'est pas suivie par une augmentation correspondante de la production, et que les prix tendent à s'élever par l'effet de la réalité. Ce que je vous dis paraitra extraordinaire aujourd'hui, au milien des cris que noussent les avriculteurs : mais leurs souffrances ne sont un'une crise accidentelle. comme il s'en produit dans toutes les industries, et l'état actuel ne peut pas infirmer la loi dont je parle; car elle a été formulée d'après des moyennes prises sur des faits nombreux et, par conséquent, probants.

Les denrées dont le prix s'élève le plus promptement sont celles qui penvent être transportées avec le plus de facilité. Comme il est plus aisé de les déplacer, elles se rapprochent des consommateurs ci vont au-devant des échanges. Cette qualité équivant à un marché plus étendu c'est-à-dire à une demande plus active. On a remarqué, par exemple, que le prix des bœus pe s'élève que tard, et celui des vaches plus tard encore. Il y a là un phénomène curioux à étudier et qui s'explique par quelques causes spéciales. Si le bœuf et la vache n'augmentent de prix que tard, cela tient au défaut qui leur est commun, de n'être pas facilement transportables. Si, d'un autre côté, le prix du bœuf s'élève plus vite, c'est que les produits de la vache ne peuvent être utilisés que dans une culture avancée. La vache donne surtout du lait et, nour utiliser ce produit, il faut ou habiter près d'un grand centre de population on le transformer en fromage pour le conserver et l'expédier aux consommateurs des différents pays. Or le voisinage d'un grand centre suppose un haut degré de civilisation. Quant au fromage, c'est un produit dont la fabrication exige des soins, dont la vente fait attendre le revenu, ce qui implique l'emploi des capitaux que les époques primitives ne possèdent pas. Mais une fois qu'on se trouve dans un état avancé, les rôles ne tardent pas à être intervertis. Comme animal de travail, le bœuf est presque partout remplacé par le

cheval; son utilité s'amaindrit, et, en même temps, la demande diminue. Au contraire, la vache acquiert une utilité croissante, parce que le lait est travaillé de plusieurs manières, et que l'organisation des moyens de transport rapproche ces produits variés de consommateurs chaque jour plus nombreux.

Les produits qui changent le moins de valeure sont esur qui, dès le principe, ne sont 1500 famires spontaires men par la nature, et qui ont toupours en besoin du travail de l'Ibanne. Le bife est dans ce se-lié. Asseniment este deurée a éporant bien des variations; je vuus ai moi-même d'armonte qu'il était l'impossible de trouver en loit une mesure de la valeur. Mis il a moins varie que hes noment partiers danvies, precisiment parce que les facteurs ont concoura à sa production d'une manière à le partie unifern de la manière à le partie uniferne.

Le travail humain a également beucoupe changé de prix, et nous avons up hin hard qu'il datai impossible de le considérer comme une meaure de la vieur. Une hause comidérinhe éval produie en ceute matière, à ce point que l'on n'entend que plaintes de la part des proprédiaires et patrons. D'ob vient cette hausse? Le prépride services personnels a sugmenné par suite de causes multiples. l' L'obstate à la nouvernezce des potrons capitalises résultant des usages et priviléges a été leré par le nouveau droit public; 2º le dévelopment de l'astérité générale a reutan nécessier une plus grande quamité de levas. — Ce qui a surtout anguent de parix, ce sont les services qui supposent, soit une dévelopment de l'astérité générale a retross qui supposent, soit une développement de l'intelligence, soit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de l'intelligence, soit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de l'intelligence posit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de l'intelligence posit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de la constitute de l'intelligence posit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de la constitute de l'intelligence posit une montiét particulière. Moi an «dessue de tous les auteunts de la constitute de la co

tres, les talents exceptionnels, qui constituent de véritables monopoles, obtienment des rémunérations extraordinaires. Un procès en séparation de corps a fait connaitre dernièrement que, dans trois ou quatre ans, un gymnasie a fait une fortune de 600,000 fr. Des chanteurs gagnent jusqu'à 100 et 150,000 fr. par an. Cette rémunération evorbitante tient à deux causes : 1° à la possession d'une faculté pour laquelle ils sont affranchis de concurrence; 2º à la nature du service qu'ils rendent. Comme its procurent un plaisir que beaucoup de personnes désirent, la demande est aussi étendue que l'offre est restreinte. Le nombre des personnes qui sont en état de goûter ces plaisirs augmente par suite de la diffusion des lumières, et la quantité de ces talents excentionnels demeurant stationnaire. Jeur rémunération devient énorme par suite de l'accroissement excessif des personnes qui demandent à goûter ces satisfactions,

Parlona maintenant des métaux précieux et thélona de nous rendre compte des variations qui survicence dans leur valeur. Nous avons dit que l'or et l'argent dans leur valeur. Nous avons dit que l'or et l'argent cont poppes à servir de manunés, parce qu'il n'est pas facile de les multiplier, et que leur valeur est assez dantels pour que le défenteurs ne soient pas exposité à ces broupes variations qui colèvent aux propriétaires ou aux crémientes une partie sensible de leur fortune. A plurieure répoques, expendant, la quantité de métaux proprécieurs mis en circulation a de dissilieurent sugar précieur, mis en circulation à de dissilieurent sugar montife, et on a vu se graduire, à la suite, des change-montife, et on a vu se graduire, à la suite, des change-montife, et on a vu se graduire, à la suite, des change-montife, et on a vu se graduire, à la suite, des change-

D'après une pratique très en usage dans l'antiquité, les trisors étaient entassés non-seulement dans les

temples des dieux mais aussi dans les maisons des particuliers. La masse circulante, au contraire, était pen considérable, et le mouvement des affaires en éprouvait une véritable gene. Cette contraction était d'autant plus génante que les moyens de monnavage n'avaient pas atteint le degré d'activité et de facilité auquel ils sont parvenus de nos jours. Aussi les prix étaient bas, et le numéraire avait un pouvoir d'acquisition considérable. En effet, lorsque les prix sont bas cela signifie que la puissance d'acquisition du numéraire est considérable, c'est-à-dire, qu'avec une petite quantité de monnaie on se procure une grande somme de denrées. Au contraire, si les prix sont élevés, cela veut dire qu'il faut beaucoup de numéraire nour se procurer une quantité relativement petite de denrées, en d'autres termes que le numéraire n'a qu'une faible puissance d'acquisition.

Mais comme la guerre dinit le fait presque général de l'Autguide, il a rivini souvernt que les temples étaient gilds et que les richesses priess par l'ememir rentraient dans la circulation. Sabitment le spris s'élevaient comme si des mines nouvelles avaient dés découvertes et ceptidiées. C'est en effet la masse de muséraire offerte sur le marché qui agit sur les prix, et cettes somme était considérablement augmentée par le pilique de temples. L'affoldissement de l'esprit religieux fit aussi qu'on monnagt que statue d'or ou d'argent ser aunt à l'ornement des efficies sacrés, Ajoutez que la distribution des trèses prés à Bortus que la distribution des trèses prés à Bortus que la distribution des feffices sacrés, Ajoutez que la distribution des frêces par si ab rivins par Alevandrete Crand jets des valeurs considérables dans la circulation moretaire de la frêce. De même, on vit plus tred 4 encetation

Rome le prix des terres s'élever du double par l'importation des dépouilles enlevées à l'Écypte. A la fin de l'empire romain, les prix étaient très-élevés et le numéraire circulant avait atteint un chiffre relativement considérable. Viennent les barbares, et tout à coup nous entrons dans une période qui diffère considérablement de la précédente. Le numéraire devient rare et les prix baissent heaucoup et vite. A ouoi tient ce changement économique? On peut lui assigner plusieurs causes. Dans les troubles qui accompagnèrent et suivirent l'invasion des barbares. l'or et l'argent tendirent à se cacher et pour les décider à se montrer la sécurité ne fut jamais assez complète. La période féndale, à son tour, ne présenta pas suffisamment de garanties, et le numéraire continua à se dissimuler, comme il l'avait fait pendant la période barbare, Les grandes migrations des peoples venaient d'ailleurs d'éparpiller les richesses, et beaucoup de pièces avaient disparu dans ees nombreux mouvements. Ajoutez one ces pertes n'étaient pas réparées parce que l'exploitation des mines avait à peu près ocssé au milieu des désordres politiques; car, l'industrie demande de la tranquillité et un avenir durable qu'elle ne pouvait pas se promettre dans ces temps agités,

La découverte du nouveau monde augmenta conadérablement la masse des métaux précieux. L'énormité de l'augmentation est incontestable, bien qu'il soit difficile de dire au juste quelles quantités de numéraire furent envoyées en Europe ar le nouveau monde. Bumbolt évalue à 55 millions la production annuelle pendant le scirième siècle, et à 80 millions celle du

dix-septième, ce qui donnerait pendant les deux siècles un total de treize milliards et demi de francs. Un Anglais, M. Gregory King, estime qu'il y avait en Europe, au commencement du seizième siècle, deux milliards et demi de numéraire, et qu'en 1700 la masse des métaux précieux s'élevait à plus de cinq milliards et demi (5,625 millions). M. Jacob évalue la somme de métaux précieux existant en 1600 à trois milliards huit cent millions, près de quatre milliards, dont 3,250 millions en numéraire. En 1700, un siècle après, la masse des métaux précioux était, d'après cet écrivain, de dix milliards etdemi (10,678 millions) dont sept milliards et demi (7,425 millions) en numéraire. Au dix-huitième siècle, de 1700 à 1810, l'exploitation des mines est très-active, au point que, d'après les évaluations de M. Jacob, la production annuelle aurait atteint le chiffre moyen de 200 millions, ce qui ferait un total de 22 milliards. Aussi en 1810 la masse de l'or et de l'arcent était-elle d'environ 27 à 28 milliards. Alors même que ces chiffres ue seraient rigoureusement exacts ni les uns ni les autres, ils suffisent pour établir qu'une aussi grande augmentation de numéraire a dû avoir une grande action sur les prix.

Chose remocquable! Pendant le scizione et le disspoit me sidea, l'augmentation du numéraire se basscoup agi sur les prix, tandis que pendant le dix-lusitime et le dix-couvième, quologue l'exploitation des mines ait produit plus, les prix sont demeurés à peu près statinumaires. Il faut donc per l'augmentation du numéraire ait dé combattue per des circonatores qui un amerit ses rêfes. Quelles sout-des?

Lorsque les arrivages de l'Amérique commencèrent, Paugmentation du numéraire coîncidait avec l'emploi des movens de crédit qui remplaçaient l'or et l'argent et, quand ils ne les remplaçaient pas, en activaient la circulation d'une manière fort rapide. Dans la première moitié du dix-huitième siècle principalement, les movens de crédit furent mieux connus et plus employés que jamais. La catastrophe de Law eut nour effet d'habituer les esprits à ces movens de circulation et, par la rude leçon de l'expérience, de faire démèler le vrai du faux, le hien du mai en matière de crédit. A partir de la seconde moitié du dix-huitième siècle. le erédit n'agissait plus sur les prix parce qu'on en avait contracté l'habitude, qu'il se dilatait ou se resserrait suivant les besoins des affaires, et ne produisait plus d'effet par soubresaut. Quant à l'augmentation des métaux précieux, son influence sur la valeur relative des marchandises avait été paralysée par l'affectation de l'or et de l'argent à de nouveaux usages industriels.

Les méaux précieux ne servent pas soulement à faire du numéraire; on les emplois aussi à la fibrication d'objets de luxe et comme matières premières dans plusieurs industries, qui en absorbent une grunde quantité. Une portion des méaux employés par les industries de luxe est définirément perdue. Les dournes et argentures fois disparaltre pour toujours une masse assez onssiérable de méaux précieux. D'un autre cdé, les méaux qui pourraient être répodus ne le sont presque jamais, et constituent le capital de consonmation, qui est toujours très-considérable dans les cisijisations avannées. Ajoutez à cela que si la masse du numéroire s'est beacoup acerus, le dévelopmente un munéroire s'est beacoup acerus, le dévelopmente de affaires a pris aussi une très-grande extension. Le clamp de la nicrealistion s'est a genutif a union autunt que l'instrument des échanges, il n'est donc pas surprenant que les proportions soient demunées les mêmes. Vous en pourres jueges par les deliffres suitants. En 1750, le commerce de l'Angleterne, de la France, de la Rissie et des États-lines ne formatir qu'un total d'entiren un milliant, tandis qu'en 1850, le chiffre des affaires s'éstit élevié à 11, cumil est aujeur de 18 milliants et l'entire de la cumil est aujeur de 1800.

Dans ces dernières années, la découverte des mines de Californie et d'Australie, a été accompagnée d'une hausse des prix.

La production totale du monde, dit M. E. Levasseur, on du moins des contrées qui sont en relation directe avec le grand marché des nations orasientales, durant la période de 1848 à 4856 a 66 de 1,821,820 kilogr. en 0,055,175,000 fr. en or, savoir :

California 752,400 Magre 2,508,000,000 fr.

Australie 508,500 4,695,000,000

Australie 247,655 718,156,900

Anciennes mines 345,287 1,153,957,000

Total, . . 1,821,820 kilogr. 6,055,175,000 fr.

El, en argent, de 9,870,546 kiloger, ou 2,170,396,190 fr. — La valear totale des deux métaux est de 8,226,790,190 fr. La mospense aumoelle est de 218,391 kilogr. ou 672,797,000 fr. pour l'or, de 1,906,700 kilogr. 211,128,140 fr. pour l'argent, et de 915,085,000 fr. pour les deux métaux réunis. (La quesriton de l'or, pur E. Levasseur, p. 81.)

Est-ce le numéraire qui a diminué de valeur ou.

au contraire, faut-il attribuer cet effet à l'augmentation des marchandises et denrées? Ce qui est certain, c'est que les deux événements sont concommitants, et que les prix, qui étaient depuis longtemps stationnaires, ont éprouvé une révolution après la découverte des mines de Californie et d'Australie. La puissance d'acquisition des métaux précieux a diminué d'environ 25 pour 100. La terre, au contraire, a augmenté de prix, et le même effet s'est produit sur les denrées, Cette hausse vient-elle de ce que les denrées et la terre sont plus demandées ou bien de ce que le numéraire est plus abondant? Je crois que les deux causes ont concouru au même résultat. Si la terre a été plus demandée, c'est que les facilités pour l'acquérir avaient été augmentées. Une fois le mouvement donné, la demande de la terre a continué, et la valeur des métaux précieux a été diminuée d'autant par rapport au sol. De même, la consommation des denrées est devenue plus abondante à cause de l'aisance produite par l'augmentation du numéraire, et une fois l'impulsion commencée, l'augmentation de la demande a concouru au renebérissement. Ainsi l'effet est devenn cause à son tour, et a opéré dans le même sens que la cause primitive.

Go qui prouveque le renebérissement tient, en partie du moins, à l'augmentation du numéraire c'est que le renebérissement a porté même sur les produits industriels, et particulièrement sur les objets de vêtement. Or, vous saves que cette cepéce de produits tend à baisser de prix par suite de l'action plus énergique des rapitaux et machines.

Quelle a été la purt de la France dans ce développement des métaux précieux? D'après les évaluations les plus accréditées, nous avions en 1848 environ 3 milliards de numéraire. De 1848 à 1858, la Monnaie avait frappé environ pour 2 milliards 800 millions: l'exportation nous en avait pris une partie, mais il en était resté au moins 1 milliard dans le pays. En tenant compte du monnayage postérieur à 1858, on ne peut nas évaluer l'auementation du numéraire de 1848 à 1864 à moins de 1 milliard et demi, ce qui porterait à quatre milliards et demi la somme de notre circulation monétaire. De 1795 à 1848, l'augmentation annuelle ne dépassait pas 60 millions, tandis qu'à partir de 1848, le mouvement s'est accéléré, et la fabrication annuelle s'est élevée au-dessus de 100 millions. Le monnavage de l'argent a été réduit d'environ un quart: mais on a france des pièces d'or, en quantité de vinet et une fois supérieur à ce qui avait été montrayé avant 1848.

Il y a oncore ce Ancirique des giscenets métalliques d'une richesse qu'on peut appeler indélinie. Totes la difficulté est dans l'exploitation. La simplification de l'exploitation ou seulement la diminiation des frais de production pourrait encore amezer cen Europe une quantific considérable, et faire des métaux préciex une matière assez commune. Alsi tandisque le bon marché des deurées en provoque une consommation plus active qu'antetient et stime le la production, le déperciation des métaux préciex avarité pour effet d'en arpéter l'extraction et la fabrication. On verrait aussi d'inniure t'emploi des moyens de crédit qui remplacent le numéraire ou du moins les effets de crédit seraient tous représentés par une égale quantité de numéraire, de sorte que la monnaie fiduciaire ne serait employée que pour éviter les transports.

Je ne veux pas terminer ect entretien sons vous dire ma pensec sur les appréhensions et les critiques que la multiplication des métaux précieux a fait naître, Suivant les uns. l'augmentation du numéraire surait pour résultat de déprécier ce qui existe dans la circulation. sans autre profit que de faire exprimer les mêmes valeurs par des chiffres plus élevés. Nous comprenons que cette observation ait été faite en Angleterre, c'està-dire dans un pays où la circulation des richesses n'éprouvait aucune gêne. Il est évident que là où l'instrument des échanges est en quantité suffisante, l'augmentation du numéraire, au lieu d'avantages, a présenté le grave inconvénient de déprécier les valeurs en circulation. Il en est autrement dans les contrées où les échanges se faisaient difficilement purce que l'instrument monétaire n'était pes en suffisante quantité. Là le bien produit par la découverte des mines de Californie et d'Australie a été considérable. C'est particulièrement ce qui est arrivé ou France. Il va vingt ans, la monnaie était rare dans les campagnes; la terre se vendait difficilement et mal; les denrées étaient à bas prix, Aujourd'hui, le propriétaire vend sa terre quand it vent, et il la vend cher; la richesse règne dans les campagnes où autrefois ne se rencontrait pas même l'aisance. Oui, messieurs, avec nos 5 milliards de numéraire (car. nous avions déià ectte somme en 1848) la circulation se faisait

péniblement et les transactions étaient génées. Cela doit paraitre extraordinaire à ceux qui savent qu'en Angleterre la circulation n'emploje qu'une somme bien moindre, quoique le mauvement des affaires soit beauconn ulus considérable. Mais nos mœurs commerciales ne sont pas les mêmes que celles des Anglais; le crédit est moins développé chez nous que chez eux : notre monnate circule moins vite; nos paysans ont la manyaise habitude de tenir l'argeut dans des cachettes; la réunion de toutes ces causes faisait que, avec une somme de numéraire considérable, il y avait de la gêne dans le reglement des transactions. Aujourd'hui la multiplication du numéraire a facilité les affaires, et jamais n'avait mieux été démontrée la justesse de cette comparaison qui assimile la monnaie à l'huile dont on se sert pour faciliter le jeu des pièces d'une machine. Je ne puis nas dire quelles seraient, dans l'avenir, les conséquences d'une nouvelle augmentation de numéraire dans notre pays; mais j'affirme que jusqu'à présent la multiplication qui a suivi la découverte des mines de la Californie et de l'Australie n'a eu que de hons effets!

<sup>4</sup> Yoir le reconqueble sovrage de M. Michel Garraber, syent pour titre La baisste probable de l'or. You spéculeurest les paices justilieuteus à la fin du solute.

## VINGT-QUATRIEME LECON

Negres de complexe la maniente. — Da crédit su polacita — Loude personnel el social rece. — Lette de charge. — Bibli la créte. — Econogle, Bibli de créte. — Econogle, Bibli de crete. — Econogle, Bibli de crete. — Econogle, Bibli de crete. — Le crédit crece de complexe de Liberton — Le crédit crece de constante de Liberton — Complexe de Liberton — Le crédit crece de crete de crete de la crete dans le cre où la correlation de paper somi en crète. — Des noignets el des cauces de la come delarcation de crète. — Des noignets el des cauces de la cret delarcation de crète.

Dandi, 6 mars 1865.

## Messieurs,

Ainsi que l'indique son nom, le crédit (de credere, confier) pris dans son acception la plus général comprend toutes les opérations ou conventions basés son la confinere, par lesquelles une personne dispose de choses qui ne lui appartiennent pas, movemant la promesse de retuttore soit les mémos objets, soit des objets de même nature et qualité, Le marchand qui vend des marchandesses, sans enigre de l'argent computant et en stipulant en prix payable à terme, fait crédit à l'acchetter. Celli qui prété de luméraire à un empruntueur, qui s'engage l'embourser dons on certain délis, fait crédit à celti qui repréte de petit D'un vient le

configue que le créditeur a dans la promesse du erédité? Elle est fondée tantôt sur la bonne réputation du crédité, sur l'exactitude qu'il n'a pas cessé d'apporter dans l'exécution de ses engagements, sur la sagesse connue de son caractère et sur son éloignement iles alfaires aventureuses. Tantôt, au contraire, le créditeur n'accorde de confiance qu'au possesseur de gages et d'hypothèmies qui assurent le payenient, par préférence aux autres créanciers. Dans le premier cas, on dit que le crédit est nersonnel, parce qu'il se foude sur les qualités et le hon renom de la personne. Dans le second, le crédit est réel parce qu'il repose sur la sitreté du gage on de l'hypothèque. C'est relativement à cette dernière espèce de crédit que la loi romaine disait : Plus cautionis est in re quam in persona. Proposition qui teest pas toujours exacte! Car, même quand le gage et l'hypothèque sont bons, le créancier peut avoir ii subir la perte ou la dépréciation du gage ou de l'immeuble hypothéqué. En pareil cas, il aurait à regretter ile n'avoir pas pour débiteur une personne bien solvable, tenue sur tons ses biens. Alors assurément le créancier serait tenté de retourner la loi romaine et de dire : Musus cautionis est in re quam in persona.

Possessour de l'engagement souscrit par le crédité, le créditeur ne sera que obligé d'attendre l'échénce pour disposer de la valeur qu'il a dans les mains. Il a un titre payable à terme, et il peut le céter à nu tier en le garantissant par l'addition de sa signature. Sequence tomme il reçoit de l'argent compatent et dement comme il reçoit de l'argent compatent et peut des l'argent compatent et des le recoit de l'argent compatent et de cessionaire in donne un billet payable à terme, il n'est pas juste que le cessionaire in donne en marièraire le montaint de cessionaire in donne en marièraire le montaint des

gral du billet. Pour compenser cette différence de temps, le cédant supportera la retenue d'une somme à l'effet d'indemniser le cessionnaire de la perte résultant du retard. Cette déduction s'appelle excompte: le verbe escompter désigne l'opération par laquelle le cessionnaire accepte un billet sous la retenue dont je viens de parler. A son tour, le cessionnaire pourra transférer le billet et ainsi de suite, de sorte qu'à l'échéance l'effet aura circulé de main en main, servant à régler plusieurs opérations et faisant, par conséquent, l'office de monnaie. Cette circulation est surtont facile pour ee qu'on appelle les billets négociables, c'est-àdire pour ceux qui portent la clause d'ordre, clause en verto de laquelle la cession s'opère sans autre formalité qu'une mention de transport, signée par le cédant et qu'on est dans l'usage d'appeler endossement, à cause de la place habituelle que eette mention occupe au dos du titre. - Si le billet ne portait pas la clause à ordre (payez à M. " ou à son ordre), la circulation serait fort entravée, quoique non impossible; car. il. faudrait à chaque opération remplir les formalités des articles 1689 et suivants du Code Napolcon, c'est-àdire faire notifier au débiteur la cession de son engagement.

Un autre cas d'appliestion du crédit qui diffère du précédent se trone daut la lettre de elunge, Tandis que le billet à ordre ne suppose que deux praties, lalettre de change implique le concours de trois personnes. — Supposes que dir marchands de Lyon envoient des soieries à des marchands de Pays, et que dix attres marchands de Paris, et que dix ehands de Lyon desarticles de modes, pour une somme école à l'envoi des premiers: les deux expéditions valent cent mille francs. Il v a done à Paris dix personnes qui ont des créances sur Lyon pour cent mille francs. Réciproguement, il y a à Lyon dix personnes qui ont à faire recouvrer pareille somme à Paris. Si on voulait solder les deux opérations d'une façon rudimentaire, les déhiteurs de Lyon enverraient cent mille francs à Paris, et eeux de Paris en feraient autant de leur côté, de sorte que les deux cent mille francs pourraient se eroiser en chemin. Non-sculement ce procédé grossier conterait des frais de transport ; il y aurait aussi péril à procéder de cette manière, à cause des accidents qui, pendant le voyage, peuvent faire perdro le numéraire. Il serait bien plus simple de liquider les opérations sans aueun déplacement d'espèces, et rien n'est plus aissi à faire si on met les eréanciers de Paris en relation avec les débiteurs de Paris, et les créanciers de Lyon avec les débiteurs de Paris. Les débiteurs de Paris, par exemple, iront trouver les créanciers de la même place et leur diront : « Nous devons cent mille francs à Lyan, et des Lyannais sont vos débiteurs pour la même somme; voici les cent mille francs qui vous sont dus. Donnez-nous seulement un titre, par lequel your ordonnerez à vos débiteurs de Lyon de payer la même somme aux eréangiers que nous avons sur cette place, » Cet ordre sera donné par un titre qui s'appelle lettre de change. Le souscripteur, qui s'appelle lo tireur, s'adresse à une personne qu'on appelle tire, en lui disant de payer au porteur ou à son ordre. Il y a, suivant l'expression commerciale, remise de place en place. Ansi la lettre de change est-elle (nu moins d'aprèsnotre légistation) un acto de commerce par elle-mêne, tandis que le billet à ordre, qui no contient pas la remise de pluce en place, no set un acto de commerce que s'il a pour lesse une opération commerciale. La lettre de change contenant la classe à ordre est négociable par endossement comme le billet à ordre et pent, avant son échéance, servir à régler plusieurs opérations, comme le fent ide la monage.

Je me trompe, on du moins mon langage n'est pas d'une rigoureuse exactitude; car il v a une grande différence entre le règloment en monnaie et le règlement en effets négociables. La monnaie liquide définitivement une affaire, et dès qu'il y a quittance toute obligation est éteinte. Au contraire, la circulation des effets ne s'effectue que par une série d'endossements, et chaque endossement est un engagement qui lie solidairement le signataire. D'un autre côté, le porteur d'un effet est obligé 1° de veiller à l'échéance et de le présenter à payement, sous peine d'encourir certaines déchéances; 2º de s'inquiéter de la signature des obligés et de leur solvabilité, parce que la bonté du billet en dépend ; 5° de faire des actes conservatoires, en cas de faillite ou de déconfiture. Au contraire, la monnaie est une valeur qui affranchit de toute responsabilité les divers intéressés, parce que c'est une valeur absolue et réelle, au lieu d'être un simple engagement persannel

Il y aurait un moyen cependant de faire disparaitre une partie de ces inconvénients; ce serait de remplacer le billet à ordre et la lettre de change par un hillet popuble au porteur et uniquium échui, de sorie que les porteurs a'unacimi at àriquitiem in de l'évhômen ni de la solvabilité des signataires. C'est là l'office que remphi le billet de bampier, titre qui est émis par des établissaments organisés de manirés à langière la plus grande continues et qui se transmettent de la main à la main, par simple tradition, commo oftenid des choses corporelles, de sorte que le titre est uniquirs échui, tonjours exigible ou rembuestable à pensière reliquistion. Celui qui en est porteur n'a aneun soui de l'échâmen d'un le subsibilité des protreurs successiés.

Une autre manière de remolacer la monnaie consiste dans l'emploi de ce que nous appelons aujourd'hui le chèque par imitation d'un mot anglais. C'était certes une importation fort inutile, car, pour désigner cette opération nous avions délà le mot assignation ou le mot mandat, vieilles dénominations françaises que nous aurions bien fait de conserver plutôt que de céder à cette fantaisie, vraiment ridicule, d'importation auglaise, Supposez qu'au lieu de garder vos fonds dans une caisse, vous les déposiez chez un banquier qui les tiendra à votre disposition et les livrera, sur votre ordre. au porteur de votre signature. Toutes les fois que vous aurez à faire un pavement tant soit peu considérable. au lieu de livrer des espèces, vous donnerez une assignation sur votre banquier : votre créancier pourra le céder à son tour et le billet, circulant ainsi, en soldera plusieurs opérations avant d'être présenté au banquier, Une loi récente, afin de distinguer la chèque des autres effets de commerce, de la lettre et du billet à ordre, a créé l'obligation pour le porteur de présenter le titre à pavement dans le délai de trois jours, limitation dangereuse et peu propre à préparer l'acclimatation de cette espèce de pamer dans notre pays. Cette restriction est d'autant moins à louer que, pour habituer notre commerce à en Lure usage, il aurait fallu l'attirer par des facilités au lieu de l'écarter par les menaces de la déchéance. A Londres le payement par chèque est trèsusité. Tous les négociants de quelque importance dans la Cité sont dans l'usage de déposer leurs fonds chez les banquiers, et de faire les payements par des assignations. Si tous les négociants avaient les mêmes banquiers, il serait très-simple de faire les règlements de compte par des virements sur les livres, sauf à payer en especes la différence qui ne serait pas éteinte par compensation. Mais ce procèdé ne pourrait s'appliquer que dans un nombre de cas assez restreint, les commercants ne domant pas leur confiance aux mêmes persources. Les Auglais sont arrivés au même résultat, en formant, un établissement qui crée, entre toutes les banques de la Cité, une sorte de communauté, au moyen de laquelle les opérations sont liquidées, comme s'il n'y avait qu'une seule banque. Cet établissement s'appelle la maison de liquidation (Clearing-house). Son existence est dejà ancienue puisque sa création remonte à l'année 1780. Sa situation matérielle n'a pas changé, et il est encore situé à l'entrèe de Lombard-Street, Les banquiers, qui représentent l'actif et le passif du commerce, compensent les billets ou chèques, et la différence est payée soit en numéraire, soit en billets de banque. Avec de faibles sommes on règle des opérations très-importantes, et c'est ainsi qu'avec 200,000 livres st. (5,000,000 fr.) on liquide près de 10,000,000 de livres (ou 250,000,000 fr.) d'affaires.

L'importance de cet établissement vous explique pourquoi l'Angleterre n'a qu'une somme de numéraire assez faible, et pourquei même l'émission des billets de banque n'v est pas très considérable. Comme le numéraire, le billet de hanque ne sert qu'à solder les différences, et la plus grande somme d'affairos se règle per compensation. Nous p'avons cu France rien qui ressemble à la maison de liquidation. Il a cependant été question, dans ces derniers temps, d'en établir une et des projets ont été mis à l'étude. Mais à Pavis les négociants ne sont pas dans l'usage de faire leurs affaires par l'intermédiaire des banquiers. Ils ont une caisse, avec un encaisse plus ou moins considérable, et ils envoient tonelier les effets au domicile des débiteurs par des garcons de recette. L'usage des règlements par chèque n'existe pas chez nous et, par conséquent, il n'y a pas la matière première d'une maison de liquidation. Aussi tous ceux qui ont proposé l'établissement d'un Clearing house à Paris sont ils obligés de reconnaître que dans, les premiers temps du moins. un établissement de ce genre ne ferait que très-nou d'affaires. Ils pensent seulement que cette création serait propre à développer l'habitude de régler les affaires par compensation, et ferait adopter chez nous les usages commerciaux de la Cité de Londres. Billets, billets à ordre, lettres de change, escompte, billets de banque, chèque, voilà les termes qui resument les formes du crédit. Il y a une autre espèce de crédit qui ne donne lieu à la création d'aucun de ces titres, et qui s'opère par une simple mention sur les écritures des commergants. Le fournisseur qui au mo e chaland intereir les fournitires sur les livres de commerce et, après un certain temps, présente le compte avec une fecture. Il en est de même pour les rapports ente commercaires. Supposes deux négociants en gros qui sont en relations d'affaires; souveut lis traitecuré des opirations importantes par de simples mentions sur les livres. C'est là ce qu'on appelle e crédit aux livres, c'étes pour ainsi dire tout intérieur, qui n'est conne que des porties intéressées et uni à l'écant des tiers ext ofis lit groots.

Les effets négociables, les billets de banque et les chèques remplissant à peu près le rôle de la monnaie. il est incontestable que leur circulation peut exercer uue grande influence sur les prix. Au premier abord, il semble que le erèdit aux livres n'étant pas connu du public, les prix ne doivent pas se ressentir de la convention qui n'a d'existence que inter partes. Nais cette apnarence est bien trompeuse, et vous allez voir que le crédit aux livres peut agir sur la place, même avec plus d'énergie que ne ferait de la monnaie, Lorsque le prix d'une denrée est en train de hausser et que sa marche ascendante est rapide. l'esprit de spéculation est immédiatement surexcité et il tend à se porter sur cette denrée. Comme on attend de gros bénéfices, ehaque spéculateur concentre toutes ses ressources sur cette degrée, et il épuise tout le crédit dont il dispose pour porter au maximum ses approvisionnements. Il achète d'autant plus qu'il le fait avec son erédit et qu'il n'a pas à se dessaisir d'une somme égale de numéraire: ear un commercant lance moins facilement du numéraire qu'il n'émet un ongagement. L'éssor que le crédit donne à la spéculation a pour conséquence de faire lausser les pris, et éets ainsi que l'on peut dire, en vérité que même le crédit intérieur a pour effet d'agir sur les pris. On a vu de ce fait des exemples remarquables, lorsque la spéculation des commerçans de Loudres s'ést portie sur l'actud du tié. On a vu des spéculateurs qui ri avaient qu'un capital de 1,200 livres 60,000 fr.), leque même diet engagé dans les stifier res courantes de la maison, selecter 4,000 cuives de thé au truit de 80,000 livres st. (2000,000 fr.).

Nous touchons ici à une cause très-fréquente des crises commerciales. Comme la spéculation ue conmît nos de mesure, elle exagére les prix et les approvisionnements au-dessus des besoins de la place. La demande ne tarde pas à se ralentir et les prix baissent parce que, la consommation étant saturée, la spéculation s'arrête. Alors les spéculateurs, qui ont acheté à crédit et qui unt des engagements à remplir, veulent se procurer de l'argent à tout prix. Ils vendent au comptant mais à perte, et comme il v a heaucoup de commercants qui sont dans la même situation, la place est encombrée de produits qui ne trouvent même pas à se placer malgré la réduction des prix. Ainsi, dans l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, le commercant qui, avec un capital de 50,000 fr., augmente de son crédit, avait acheté pour 2,000,000 fr. de thé. fut surpris par la baisse ovant d'avoir réalisé son affaire, ct perdit 16,000 liv. sterl. ou 400,000 fr.

Le même phénomène se produit en matière de production industrielle. Le fabricant emploie toutes ses resources à nagmenter ses fiftires; comme il gagne, il ponses a fabrication outre mestre, mais bienato, arrive un noment où la consommation est saturée. Aber le fabricant est estégigle de vontre à has prist et à peris, soit pour resupitr ess unaggements, soit pour ne pas arrêtre ses miéras. Cest là ce qu'un appelle l'autre-commerce ou sus-production, engorgement qui preduit une cries. Les causs de con perturbations qu'un appelle crises commercales sont multiples, et elles constituent un des phénomhers économiques les plus intéresants à étudier; mais n'anticipons pas. Ce supris sindressants à étudier; mais n'anticipons pas. Ce saigni évadre hientit à tour, à l'occasion des lanques dont nous commencerons l'étude des notre prochaine term.

A présent que vous connaissez le mécanisme du credit es on indimeres sur les prix, osus sommes en mesure de traiter une question qui a benucuop dél aglète dans ce derrinies tenape. Elle censité a seroir el le credit creó des capitaux. Les uns voyant la painsance des mojems de crédit en out conclu que le développement du credit équivabil à une moltiplication des capitaux. D'autres ont, au contraire, souten que les capitaux. D'autres ont, au contraire, souten que les capitaux d'autres une almente déplacé, que il un avait plus l'autre avait moins, et qu'il y avait seulement dans ces opferations un déplacement de la richesse ou simplement un fait de circulation. Ces derniers conviennent que le crédit prépare une application des capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alt crédation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alt crédation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alt crédation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alterdation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alterdation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alterdation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alterdation de capitaux à la production; mais ils contestent qu'il y alterdation de capitaux à la production de capitaux de la capitaux de la

Ce qui est incontestable, c'est qu'il n'y a pas, par le

valeurs n'est pas augmentée en quoi que ce soit. Mais rappelez-vous que, pour plusieurs économistes, le mot valeur n'est pas exactement synonyme de capital. On entend par capital une valeur appliquée à la production et, d'après cette phraséologie, la valeur inerte, celle qui dort en magazin ou dans un coffre, n'est pas un capital. Par consoquent, si le crédit détermine l'application à la production d'une valeur précédemment inerte, il crée des capitaux. Si au contraire on adopte la terminologie de ceux qui considérent la valeur comme synonyme de capital, il est évident que le crédit ne pent pas plus créer un capital qu'il ne pourrait eréer une valeur. Voilà un avare qui entasse cent mille francs dans un coffre, et, comme il n'aime pas à courir les chances de l'industrie, il garde son argent improductif. Mais la seule personne qui ait sa confiance les lui emprunte et les applique à une industrie. La valeur inerte devient capital, et c'est le crédit qui a fait cette métamorphose. Suivant les uns, il faudra dire : c'est un capital fécondé par le crédit, et, d'après les autres : c'est un cavital créé par le crédit. Les deux expressions concordent au fond ; il n'y a de différence que dans les termes, et, en réalité, les choses sont identiques.

Il fint avouer espendant que la question est lois difere aussi anoite qu'elle parair l'être duprès dois qu'elle parair l'être d'après des précèdes. Souvent on a régét que le crédit crésit des espitaux, et la blue a été soutenne par les espita remettere de tostes les époques. Bes hommes fameux, qui ont, pendant quelque temps, cesque la premitré pod dans le monde des finances et qui, après s'être dérés par des outres des fameux, qui ou partie de l'après de l'a

decrière env des ruines et des désastres, ont professé de bonne ou de mauvaise foi eette idée que le crédit crée des capitaux et que, pour s'enrichir, il suffit de développer les moyens de crédit. Si vous allez au fond. your trouverez que ces financiers ont confondu la monnaie avec le capital, et qu'arrivés dans des moments où la circulation était gênée, ils ont activé cette circulation, de sorte qu'on a era pouvoir dire d'eux que tout devengit or sous lears heareness mains. La monnaio étant prise nour synonyme de capital, étant d'arlleors le plus puissant des capitaux, le public s'est persuado qu'ils disaient yrai et a eru qu'en effet le crédit créait des capitaux. Quoi de plus naturel? Lorsque l'argent est rare, on exprime cette situation on disant que le capitul manque. Si un homme crée des movens qui remplacent le numéraire en activant la circulation, il est tout simple qu'on disc que cet hounne a par son ginie erée des capitaux. Mais ce n'est là qu'une illusion

Si sons considèrez la fortune pricée de cebri qui a de crédit, il cat inconstable que pour bie erdidi optaure véritable riulliplication de capitare. Sa prissance commerciale ou industrielle est bien ples grande ex, comme il fair plus d'ablices, il rédises acess plus de la bédices. Supposes que le spiculation sur le thé, dont je vous a parté plus baut, qu'il rédisio son affaire a vant la crise commerciale, il aurait avec un capital de 1,200 livres sette, gagel de 16,000 liv. (400,000 et 7, qu'il perdit par sain de la crise. Son crédit lui avait servi à depére avoc le capital d'autrui et per conséquent, à augmenter le sion. Mais le point de vue de l'économie; vive publique est tout nature une ceiul de l'économie privée.

form run. -- > 25

Évidemment celui qui a augmenté son capital, en vaioutant le capital d'autrui, n'a fait que déplacer à son profit la valeur qui se trouvait en d'autres mains. A la vérité, ce capital sera pout-être micux omployó par l'emprunteur qu'il ne l'aurait été par le prêteur; mais le contraire poprrait arriver aussi, et alors toute la question est de savoir non point s'il y a création de nouveaux capitaux, mais si le déplacement produit par le crédit a préparé un meilleur emploi. Il y a profit pour l'économie publique si le capital est sorti des mains d'un avare qui le laissait improductif, pour passer en des mains industricuses qui l'appliquent à la production. Il y aurait perte, au contraire, pour l'économic nublique si des prodigues empruntaient à des capitalistes industrieux qui feraient valoir leur capital mieux que les emprunteurs. Qu'arriverait-il si le capital était emprunté par un predigue à un avare? Y aurait-il perte ou profit pour l'économie publique? Vaut-il mieax que le capital demeure merte chez l'avare ou qu'il soit lance dans la circulation par les mains du prodigue? Le prodigue s'en sert pour acquérir des matières qu'il consomme ; il en résulte que, s'il lance des capitaux dans la circulation, ce n'est qu'en détruisant des valeurs qui neuvent en être considérées comme l'équivalent. Il n'y a donc pas prolit pour l'économie publique. Tout n'est pas perte cenendant. Le capital était inerte entre les mains de l'avare et l'économie publique perdait, chaque année, le profit moyen que ce capital aurait produit s'il avait été appliqué à la production. Ce que l'économie publique a perdu, e est la réserve qui était entre les mains de l'avare; mais cette perte est compensée par la fécondié donnée à ce apial. Si l'Încrise avait soulencera dura fou o 20 aux, le profit manque représentation dura fo ou 20 aux, le profit manque représentation plus que le capital. Il post dence se faire que l'engrant plus que le capital. Il post dence se faire que l'engrant publique. Le résultat n'en pas nécessire, estamble à l'éconsultation mais il est possible. Dars le circulation, il n'y a ni plus ni moirs puisque le capital prété n'est entre dans ten affaires qu'avec une destruction de valeur égale. Le saffaires qu'avec une destruction de valeur égale. Le saffaires qu'avec une destruction de valeur égale. Le caffaires qu'avec une destruction de valeur égale. Le caffaires qu'avec une destruction de acquital autreités improductif, profit qui en s'accumulant reproduirait le consiste avec me période de un periode par destructions ammés.

Une grande crevir de cour qui 'altachent à dévilopper les mosen de crédit comiste à crive que cette mesure peut être étentos d'une tranière indéfinie. La circulation du papier, comme celle de la monsie, a ses limitar e cleraque les basoins sont eccedés, il en résulte la conséquence suivante. S'agiel I de monnie, la surabondance du manérire produit la hussue des prix, c'est-d-ire une dépréciation du numéraire. Si c'est du papier qui est en eccédant, les demandes de remborsement se multiplient et les billets, quels qu'ils soient, sont hienité couvertés en arrent.

Il faut donconsidéere commechimériques les projets de ceux qui ont proposé de mobilier tout le sol de la France, et de faire circuler des champs par la tradition d'un morceau de papier. L'orgogregment ne tradition d'un morceau de papier. L'orgogregment ne tradition par la produire et les billets finnéers à se déprécier. Indépendamment de l'excès de circulation, les billets fonciers ou assignats, à l'époque où ils ont été pratiqués, farent déscréées par d'utters causes.



Au premier abord, il semble que rien n'est pius solide qu'un assignat, puisque sa valeur est garantie par des biens immobiliers qui ne disparaissent pas, Gependant la valeur des assignats tomba au-dessous du pair hien avant que l'émission ne devint excessive. La dépréciation fut presque immédiate et augmenta peu à peu, jusqu'au moment où on fut obligé de donner 500 fr. pour une tasse de café. Cette dépréciation extrême n'a rien qui étonne lorsqu'en sait que la planche aux assignats fabriqua pour 40 milliards de france, Mais comment s'explique la dépréciation première, celle qui eut lieu torsque la quantité et la valeur des biens étaient plus que suffisantes pour répondre des assignats? Premièrement la Révolution commençait, et on pouvait craindre que la réaction ne vint bientôt ressaisir le gage. D'aitleurs quel muyen pourrait-on employer pour forcer la nation à vendre en cas de non navement? L'impossibilité de réaliser le gage devait naturellement déprécier le papier. Des écrivains ont fait remarquer qu'il aurait fallu assigner un champ à chaque assignat, desorte qu'à défaut de pavement le porteur aurait nu réclamer la parcelle indiquée dans son titre. Ce procédé, quoique meilleur, aurait espendant été inefficace. Il en sernit résulté une grande restriction de la circulation de l'assignat: car beaucoup de personnes pe se soucient guère de prendre un champ et, en tout eas, un champ ne convient qu'à un netit nombre de personnes, c'est-à-dire qu'aux voisins. Comment faire accepter à un créancier de Marseille un assignat sur un champ situé à Arras? La solidité du gage ne suffit nas; encore faut il que le reconvrement soit sisé, et que le capital ne soit pas difficile à dégager.

## VINGT-CINQUIÈME LECON

De crédit dans l'astaquaté — Nandata, rescrits et assignations — Argentana, — Latter de change et hibrit à corte. — Leur organe. — Clause à sorbe — Billet de banque — Bouques de déplats — Bouques de transpart de Bouques de de l'archiventais — Bacquis d'évisionne et de carculatana, — Exposé de la liiguistica qua régit de Brance, de Parane.

Vendeedi, 10 mars 1865

## Messeers,

L'antiquité, dont le commerce était très-développé, ce po possit pas ne pas avoir des instruments de crédit. Lorsqu'un navigateur partait pour une ville désignée, il se gradit, autant que possible, d'exposer sa fortune aux périls de ner, el il travait inoiss dangereut des munir de lettres de crédit. La lettre de change, avec la clause à ordre el les cenzelères que notre lègislation list attribue, d'était pas encore comune, mais ces perfection coments n'étaient pas écessiers pour faire nouvoir les valeurs, et en assurer la circulation sans transport matériel d'explexe. Les mandats, recreits ou assignations, étaient commes des anoiens, et nous savons, par les lettres de Écitives, un'en groit en meur pour les lettres de Écitives, qu'il emphoyait en meura pour les lettres de Écitives, qu'il emphoyait en meura pour les lettres de Écitives, qu'il emphoyait en meura pour faire toucher de l'augent par son fils, sur une place dégigade de Nome. Il y avait, en office et en laige, de banquiers qui s'appellacient roportières ou argentaris, et de dout les opérations consistaient l' à prêter à un teux plus faiile, en bénéficient de la différence; s'à procédent de procédent de la différence; s'à procédent de procédent de la différence; s'à procédent de procédent de la différence; s'à procédence; s'à procédenc

Dans le moven âge, le commerce de l'argent appartintà neu près exclusivement aux Juifs et aux Lombards. Plusieurs écrivains ont même attribué l'invention de la lettre de change aux Juifs expulsés, que la nécessité aurait selon eux rendus inventifs. C'est par ce moven qu'ils auraient déjoué les lois de confiscation et fait passer leur fortune à l'étranger, en trompant la surveillance qui les attendait à la frontière, eux et leurs richesses. D'autres veulent que l'invention ait été faite non par les Juifs chassés de France, mais par les Gibelins expulsés de Florence. Aucune de ces deux oninions ne me paraît devoir être adoutée. Si cette découverte avait été faite pour déjonér les lois sur l'expulsion des Juifs, il serait étonnant que la lettre de change ne fot pas plus anejenne qu'elle ne l'est. Elle n'apparait qu'au douzième siècle, et cependant if y avait déjà en une expulsion des Juifs sous Dagobert. Il est plus probable que la lettre de change est sortie tout naturellement du mouvement des affaires commerciales, qu'elle a été orrée par le besoin des relations, qu'elle n'a pas eu d'inventeurs, ou que du moins ceux qui, les premiers, la formulèrent, ne crurent pas faire une découverte. mais tout simplement ajouter une mention de nature à

facilitar les rapports et la transmission des effets négociables. Cette opinion est d'autant plus probable que nulle part on ne trouve ni le nom de celui qui a dévouvert ce précieur instrument de crédit, ni la date de sa première apparition. C'est hien lh le caractère des intitutions qui sont le produit spontant du mouvent atturied des choses, et comme le développement normal des fairs.

Il serait également difficile de dire à quel moment commenca le billet de banque. Ceux qui remontent le plus loin dans l'histoire pensent que la première notion du billet de banque fut conçue à Venise, dans la seconde moitié du douzième siècle. A la suite d'un emprunt forcé, francé par le gouvernement de Venise, les contribuables s'organiserent pour faire la repartition de la somme qui leur était demandée, proportionnellement aux ressources de chacun. A chaque préteur on délivra un certificat d'emprunt, et ces certificats circulérent suns autre formalité que la tradition de la main à la main, c'est-à-dire qu'ils étaient transmissibles au porteur, comme le sont nos billets de banque. Ajoutez que ce titre négociable au porteur était productif d'intérêts. paisqu'il donnait droit aux annuités payables par l'État à raison de 4 pour 100 par au. Ceux qui, aujourd'hui, proposent d'emettre des billets productifs d'intérêt n'aurajent donc pas inventé une idée nouvelle, puisque deià, au douzième siècle, les certificats de l'emprunt vénitien, qui circulaient de la main à la mein, auraient produit intérêt. Je ne erois pas que ce fait soit exact; car, premièrement, il a été rapporté par des économistes qui n'ont pas indiqué les sources où its le misaient. Il'un autre côté, il est peu probable que l'institution ait commencé par sa forme la plus parfaite. Il est plus variasemblable, parce que rette marche progressive est conforme à la muture des choses, que la banque d'émission a l'êt le dernier terme du progrès, et qu'au début on n'a connu que les dépôts et les virements.

Les commerçants, pour n'avoir pas à veiller sur des summes considérables, les portaient à la banque. qui prenait un droit de garde, comme fait aujourd'hui la banque de France pour les depôts de titres, actions on obligations. La banque ne pouvant faire de l'argent deposé ancun usage lucratif, il était juste qu'on lui pavat une rémunération pour la responsabilité que cr service faisuit neser sur elle. Si deux commercants avant des relations d'affaires déposaient leurs fonils à la même banque, leurs réglements s'opéraient facilement au moven de changements sur les livres ou ile zirements par les écritures. Même à ceux qui n'étaient pas les clients du banquier, on pouvait flonner, des mandats ou rescrits, avec ordre à la banque de livrer au porteur une partie des dépôts. En d'autres termes, l'institution des chéques est fort ancienne, et vous vovez un elle est contemporaine de la création des premières banques, Ainsi procédaient les banques de Gênes, créées en 1407, celle d'Amsterdam, fondée en 1609, et celles de Hambourg, Auremberg et Botterdam, qui furent. quelques années après, établies sur le modèle de celle il'Amsterdam.

La pratique des banques de dépôts fit voir qu'une grande somme de numéraire dormait dans les caisses de la Banque, et que les remboursements demandés

par les déposants étaient loin d'égaler les sommes qui leur appartennient, Cette observation suggéra tout naturellement l'idée d'utiliser les sommes déposées. Puisque les certificats de dépôt n'étaient présentés à remboursement que pour partie, on pouvait done émettre des engagements pour une somme plus forte que l'encaisse. Ainsi, en supposant que le tiers seulement fût retiré, il était démontré que la banque pouvait faire servir à l'escompte des effets l'argent des déposants, pour les deux autres tiers, en gardant seulement la part nécessaire pour faire face au retrait moven des dénots. Les dénosants n'avaient du reste aucune raison de s'inquiéter; car ils étaient garantis par le capital de la Banque et par la signature des commercants qui avaient signé les effets négociables. Ces titres n'étant souscrits qu'à de courtes échéances. il y avait un monvement de rentrée assez rapide nour axxuror le service facile des remboursements. Ainsi les banques de virement et de dépôt devinrent des banques d'escempte. On alla plus loin. Au lieu de donner de l'argent à ceux qui demandaient l'escompte, on imagina de leur donner des billets pavables à vue et au porteur, c'est-à-dire de substituer une monnaie de papier à la monnaie métallique. Il était facile de voir que ces billets, comme les certificats de dénôt, ne viendraient à remboursement que d'une manière partielle, et qu'ils feraient office de numéraire, pourvu que la confiance dans le remboursement à volonte ne fût pas un seul moment affaiblie. Il était done possible d'émettre des billets pour une somme plus forte que l'encaisse, sans craindre, au moins en temps normal,

d'être pris au dépourva; car, pourve que l'encisses fût suffiant pour répondre à la demande moyenne des remboursements, il n'y avait que des bénéfices à faire et pas de danger à courir. Le payement des billets au porteur était du rest geranti, non soulement per l'encisse, unis aussi par le capital de la banque et par la signature des effets escomptés. Par la création du billet, les banques d'escompté deviarent des banques de circulation. Voici la description de monvement qui a fait appeler ces établissements : banques de circulation.

Des porteurs de titres négociables (lettres de change ou billets à ordre) se présentaient à la banque, et à la place de ces effets à échéance demandaient, sous la déduction d'une somme pour escompte, soit de l'argent, soit des billets payables à vue et au porteur. Ils lancment ces billets de banque dans la circulation, faisaient leurs affaires et, à l'échéance, pavaient les effets escomptés avec des billets de banque, qui suivaient, de cette manière, un véritable mouvement circulatoire: car la Banque les donnait à l'escompté, qui les passait à ses creanciers, les reprenait des mains de ses débiteurs, et les reportait à la banque pour dégager sa signature. L'idée de la circulation fiduciaire fut appliquée pour la première fois, en 1694, par la banque qui fut fondée à Londres sur les plans du gentilhomme ecossais William Patterson, La charte de fondation proceda timidement: car elle n'autorisa la hanque de Londres à émettre des billets que jusqu'à concurrence de son capital, c'est-à-dire pour une somme de 50 millions de francs. Toute emission en sus de ce chiffre devait être autorisée expressément par un acte formel du parlement.

Vous comprenez que les banques tirant un grand profit des sommes déposées, elles renoncèrent à l'usage de demander un droit de garde pour les dépôts, et qu'elles offrirent ce service gratuitement. Quelquesunes allèrent même plus loin et payèrent aux déposants un intéret, tout en leur conservant la faculté de retirer leur argent à volonté. Cette pratique n'a pas été adoptée par tous les établissements; mais c'est l'usage en Écosse, et généralement partout où la concurrence est admise en matière de banque, de payer un intérêt aux déposants. Cet intérêt ne peut pas être très élevé, parce que la banque tient l'argent à la disposition des déposants, et que cette disponibilité, à première réquisition, est à la fois une gêne pour le débiteur et un avantage pour le créancier. Le taux est ordinairement de 2 1 2 pour 100 par an.

Vous apercence, d'upels en qui précèle, d'ox vient le léchfifice d'une hanque d'émission et de cironattour. Vez un encainse de 100 millions, par exemple, elle se procure, au moyeu de l'exemple, l'intérêt de 500 millions, c'est-d-aire qu'elle fait environ 18 millions de bénéfices avec une somme qui ne lui coûte que 60 millions, de sorte que on bénéfice net est an moins de 12 millions. Il est même plus considérable, parce que, si Percaisse provint des dépètes, l'argent dont été a le becoin pour le remboursement ne lui coûte rien ou ne bit coûte que 2 l'.2. Dans le premier cas (forsque les dépètes sont gratuits), elle aurait 18 millions de bénéfice aven suré dévolute que les frieis d'éministration, dans pass autre dévolute que les frieis d'éministration, dans l'argent de la frie de l'entre de l'

le second, elle aurait 15 millions et demi de bénéfice, en retranchant 2 1/2 pour intérêt des dépots.

A présent que vous connaissez le mécanisme général d'une banque de circulation, j'appellerai spécialement votre attention sur les deux plus puissantes institutions de ce genre, sur la Banque de France et la Banque d'Ancteterre.

La Banque de France a été crôée par la loi du 24 germinal an XI, au capital de 45 millions divisé en actions de 1,000 francs chacune, au nombre de 45,000. Une disposition expresse portait que la moindre coupure des billets de banque ne descendrait pas au-dessous de 500 francs. D'anrès l'artiele 8 de cette loi, le dividende attribué aux actions ne devait pas dépasser 6 pour 100 et l'excédant, s'il y en avait d'après les bénéfices, était affecté au développement du fonds de réserve. Le fonds de réserve était employé à l'achat de rentes 5 pour 100 sur l'État. Le privilége de cette banque était d'ailleurs limité au département de la Seine: car, nour les autres départements, l'article 31 réservait au gouvernement le droit de conferer d'autres privilères à des banques locales avec la faculté d'abais ser, nour ces banques dénartementales, les coupures à 250 francs. Cette différence entre le minimum des coupures dans les départements et dans la capitale s'explique per l'importance relative des affaires, dont la movenne a toujours été plus élevée à Paris qu'en province.

Le privilége de la Banque de France n'était que de quinze années, d'après la loi du 24 germinal an XI. Ce délai fut prorogé de 25 ans par la loi du 22 avril 1806, ce qui portait l'expiration du délai à l'année 1850. En même temps, la loi doubla le capital de la Banque en élevant le nombre des actions à 90,000 Lainsi à raison de 1,000 francs nar action le capital était porté à 90 millions. La distribution du dividende était modifiée en ce sens qu'au-dessus de l'intérêt à 6 pour 100 de leurs actions, les actionnaires pouvaient toucher deux tiers de l'excédant à titre de bénéfice: l'autre tiers était attribué au fonds de réserve. L'administration de la Banone fut gravement changée par la nouvelle loi. D'après la loi du 24 germinal an XI, l'assemblée générale des actionnaires était représentée par 200 actionnaires; on devait appeler ceux qui étaient, depuis six mois, les plus forts actionnaires de l'établissement. Cette assemblée générale nommait quinze régents et trois censeurs qui, en se réunissant, formaient le conseil général de la Bonque. Ce conseil général nommait. à son tour, un comité central composé de trois régents dont l'un, portant le titre de président, président nonseulement le comité central mais encore le conseil nénéral et l'assemblée générale des actionnaires. Le comité central était une espèce de corps collectif qui devait diriger l'ensemble des opérations de la Banque. Ainsi l'administration de la Banque fut d'abord établie sur l'élection, et tous les agents, jusqu'au président, furent nommés directement ou indirectement par le suffrage des actionnaires.

La loi du 22 avril 1806 substitua au comité central, un gouverneur assisté de deux sous gouverneurs, et remplaça l'élection à deux degrés par la nomination directe du chef de l'État. Les régents et les censeurs continuérent à être normales par l'élection des actionnaires. Aux régents appartenait l'action des affaires courantes; aux censeurs le contrôle. Ouant au gouverneur il élait chargé, comme l'auxien comité central, de la direction générale des affaires de la Banque. C'était par ses soins que desait être annuellement d'exsé (Pétat des presonnes qui sersient admises à l'escomme.

Jusqu'alors le privilège de la Banque était circonscrit au département de la Seine. Le décret du 16 avril 1808, qui arrêta les statuts de la Banque de France, portait, à la vérité, « qu'il serait établi des comptoirs d'escompte dans les villes des départements où les besoins du commerce en feraient sentir la nécessité. » (Article 10.) Ce n'était là qu'une mesure intérieure et la Banque de France ne pouvait prétendre à aucun privilége, puisque la loi pe lui en avait pas formellement accorde. Cette faculté ne lui fut reconnue avec monopole que par la loi du 18 mai 1808, dont l'article 9 portait : « La Banque aura le privilège exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle aura établi des comptoirs. » Cette disposition a cucore une très grande importance pour fixer l'étendue du privilége de la Banque de France, et je la recommande à toute votre attention. La Banque de France ne fonda que peu de succursales dans les départements. Pour le petit nombre qu'elle créa, il fallut même lui faire violence, et c'est la volonté de Napoléon qui imposa à l'administration de la Banque les comptoirs de Rouen et de Lille. Aussi sous la Bestauration. le conseil de la Banque cherchant à profiter de la réaction qui emportail les actes du premier Empire, fit tous

aes efforts pour obtenir la suppression des comptoirs établis, et pour se faire interdire d'en eréer d'autres à l'avenir. La Restauration ne donna pas satisfaction à cette pétition et la Banque continua à faire ses opérations, conformement aux anciens règiements, jusqu'à la loi du 50 juin 1840 qui prorogea le privilège à l'année 1867. Cette loi ne reconnut nas à la Banque un privilège général pour toute la France, mais seulement pour Paris et les villes où il v aurait des succursales, ainsi qu'avait déjà disposé la loi du 18 mai 1808. La loi du 50 juin 1840 reconnaissait le droit au gouvernement d'établir dans les départements des banques avant leur existence propre. Seulement l'article 8 portait a qu'aucune banque départementale ne nourrait être établie qu'en vertu d'une loi spéciale, et que les banques déjà existantes ne pourraient également obtenir que par une loi spéciale la prorogation de leur privilége ou la medification de leurs statuts, » Des banques départementales avaient été établies à Rouen, au Hayre. à Toulouse, à Marseille, à Lyon et à Lille, Lorsque la révolution de février éclata, elle interrompit les délibérations de la Chambre des dénutés sur la constitution de la banque de Bordeaux.

Il est rare qu'une crite politique ne mette pes dans Fembarras la bauque la micro constituée. Chacom garde son argent et les dépôts se rarefient. Par le même raison qui porte les uns à garder ce qu'ils oni, d'autres retirent les fonts dont ils s'énient dessois manières. Premièrement la source qui l'alimente est carie; d'eutièrement l'inquividue générale porte carie; d'eutièrement l'inquividue générale porte les déposants à retirer ce qu'ils lui avaient confié. La révolution de février produisit cet effet, et c'est en présence de cette situation, que le conseil de la Banque pronosa et alitint du gouvernement un décret qui ordonpait le cours forcé des billets de la Banque de France. Pour compléter la mesure et habituer le pays à recevoir le billet de banque, un considéra que l'unité du hillet était préférable. C'est ce qui insuire le projet de l'ondre toutes les banques départementales avec la Banque de France, et de p'avoir plus qu'un grand établissement de crédit au centre, avec des succursales dans les départements. Cette réunion fut consommée par un décret du 27 avril 1848, signé par le gouvernement provisoire huit jours avant la réunion de l'Assemblée nationale. Les banques départementales ne furent plus que des comptoirs de la Banque de France, et leurs associés devinrent actionnaires de la Banque centrale pour 17,200 actions nouvelles, qui furent aigutées au chiffre primitif des actions

Enfin une loi du 9 juin 1807 a precogé de 50 ans le privilége qui desait expirer en 1807; en d'autres termes le monopole de la Bonque durren jusqu'à Yannote 1897. — La même loi li a premis de doubler son capital, qui est najourd'hui de 182,300,000 francs, représenté par 182,000 actions dont le pair est de 1,000 francs. Une disposition bés-importante lui a permis d'élever son escompte au-dessus de 8 pour 100, lorsque la prix des capitant exigerait cette mesure exceptionnelle. Il y vani et al 1 y a concre controvese parmi les juristes sur le point de savoir si l'escompte ext, comme le pert, soumis à la loi di 5 septembre 24, comme le pert, soumis à la loi di 5 septembre 1807, sur l'asure. Cette question, toujours incertaine pour les particuliers, a été tranchée pour la Banque; car la loi du 9 juin 1857, article 8, permet d'elever l'escompte au-dessus de 6 pour 100, avec cette restriction seulement que les bénéfices résultant de cette surélévation seront ajoutés au fonds social, au lieu d'être distribués en dividende aux actionnaires. - L'artiele 9 permet à la Banque l'émission de coupures de 50 francs. Enfin. l'article 10 porte que, dix aus aurès la promulgation de la loi, le gouvernement pourra exiger l'établissement de succursales dans tous les dénartements où il n'en existerait pas. Jusqu'à présent, la Banque de France n'a établi qu'environ 54 succorsales, de sorte qu'il y a 35 départements qui n'en ont pas, Mais la Banque est encore dans les délais, puisque d'après l'article 10 de la loi du 9 juin 1857, la contrainte ne peut être exercée par le gouvernement qu'après l'expiration de dix ans, c'est-à-dire après 1867.

On s'est demandé demièrement, si, dans l'état actuel de la léglishion, le gouvernement pourrait autonet pour l'autonité de la léglishion, le gouvernement pourrait autonet l'établissement d'une banque dans sine ville où la Banque n'aurait pas de succursale, on bien si, par l'autonit pas de succursale, on bien si, par l'autonité d'un périèlége exclusif et général. La question s'est présentée d'en prévièlége exclusif et général. La question s'est présentée de la Banque de Savoie, qui demandait à augmenter son engaite de la 14 à millions.

Je ferai d'ahord remarquer que, dans l'état aetuel de notre législation, une banque départementale ue peut être fondée qu'en vertu d'une loi spéciale. La loi du 50 juiu 1840 n'a jamais été abrogée, et ellé dispose formellement qu'une Banque ne peut m'être

écox. per. - 1.

créée ni modifiée sons une loi particulière. Quant au privilége, il est vrai que l'article 8 de la loi du 18 mai 1808 porte que la Banque a un privilège exelosif dans les villes où elle a ctabli un comptoir. D'après cet article, elle n'a donc pas de privilège partout où elle a negligé de erfer des succursales. Mais ie vous prie de remarquer qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 9 juin 1857, le gouvernement s'est interdit de la contraindre avant l'expiration du délai de dix années. — Si le gouvernement fondait avant ce délai des banques départementales, il forcerait induement la Banque misqu'il devancerait le terme fixe par la loi. Les lois, comme les contrats, veulent être exécutées de bonne foi. Or, si le gouvernement s'est interdit de contraindre la Banque avant l'expiration du délai de dix ans, cela doit s'entendre tout aussi bien de la contrainte indirecte que de la contrainte directe.

Telle est, messicus, l'état de la législation sur la Banque de France. Vans voyer que son capital à étés successivement éleré de 48 millions à 182,600,000 de france. Cette comme a été plecée ne rentes sur l'État jusqu'à concurrence de 150 millions de france, de sorte que son capital est productif de revuen... Elle a petit en outre contractuellement à l'État 60 millions, et elle possède pour à les preès 10 millions de france s'immechles. Elle a donc 220 millions de france squi lui rapportent un revuen normal. La circulation de ses billets est de 800 millions de france qui tous lui produsent des esconopses; mettors que la moyenne soit de 6 pour 160. D'un autre Céd<sub>e</sub> elle ne payer rien au déponant, de sorte que sans rien sacrifier sur son excritier sur son exc

pital paisqu'il est him placé, sans rien payer aux déposants, elle puise dans son privilège can véritable subvention qui consiste dans l'eccompte, pour 800 millions de forene, seveu cu cipileq qui ne lui celut rien. Son privilège (squisant à une subvention d'erviron 40 à 50 millions per an... 1901 lide shi sis constants. Aujourd'hui je les énones ann les apprécier. Mais dans notre penchain certeien, spoès sour analys la législation sur la Bonque d'Angidetere, j'examineral en toute sincérité la question de la liberté dels banques.

## VINGT-SIXIEME LECON

Busque d'Augleierre — Barques d'Essac — Benques à respansibilet fractice — Benques à capitair rénum — Arte de 1844 — Bocusse des barques — Novem de défendre Terrences — Observations sur la Benque de France, — Unité des hanques. — Liberté de l'austeurs. — De Percompte hanté. — Bu ceurs forcé.

Lunds, 15 mars 1965,

## Veccens

La Banque d'Angleterre est nós en 1694, sous le règne de Guilloume el Varie, des embarres financiers du gouvernement. Le Trèise raviit besoin alors d'une avance de 1,200,000 fixers ou de 50,000,000 france avance de 1,200,000 fixers ou de 50,000,000 france. Assis prétis-till Porville aux propositions que lui fit le agestilloume révossis William Patterson. C'éstit un esprit plein de resource, dont la hardisses eventureuse rapelle est autte le révosais qui viui, puelques années plus bard, parter dans natre pays ess périlleuses conceptions. A la différence de Lava, qui partir ne lissant que des raines, William Patterson a créé un établissement au diture conou; c'est la Bonne d'Vanderter une dans conou; c'est la Bonne d'Vanderter.

établie en 1694 d'après son plan. Un acte du parlement permit aux souscripteurs de la somme de 1,200,000 livres de s'organiser en corporation, sous le titre de Banque d'Angleterre. La corporation devait prêter son capital entier au gouvernement au taux de 8 pour 100. En outre. l'État chargeait le nouvel établissement du maniement des fonds de l'Échiquier, c'est-à-dire des recettes et des dépenses du Trésor et, pour ce service, il était alloué à la Banque un émolument annuel de 4,000 livres ou 100,000 francs de rentes, qui en s'ajoutant à l'intéret du capital prêté à 8 pour 100, assurait à la Société un bénéfice considérable. Une disposition expresse de l'acte du parlement donnait à la Banque le droit d'émettre des hillets payables à vue et au porteur, sans que la masse des billets émis pût excéder le capital, c'est-à-dire 30 millions.

La Banquo d'Angleterre a, comme vous le voyez, eu dès sa formation des liens étroits avec le gouvernement. Non-seulement elle a dû prêter tout son capital ut Trésor dans l'embarras; elle a de plus été chargée de futre le manjement des fonds de l'Échiquier. Aussi,



le gouvernement Anglais a-t-il toujours eu la tendance à la favoriser et à la défendre contre la concurrence, de manière à lui assurer une sorte de monopole de fait. Je dis un monopole de fait, parce que le privilége légal s'accorde mal avec les habitudes libérales du pays. Il a fallu louvoyer et ne conférer le privilége qu'indirectement afin qu'au moins en apparente, les droits de la liberté commerciale fussent sauvegardés, Ainsi, en 1708. um édit interdit formellement le droit d'émettre des billets au porteur aux banques privées ayant plus de six associés. Certes c'était une restriction singulière! Le nombre des associés ne ponyait offrir aux tiers qu'une garantie, et c'était se faire de l'intérêt général une idée singulière que de limiter le chiffre des associés en vue de protéger le public. Mais non : la loi restreignait le nombre des associés pour affaiblir la puissance des banques privées.

A Pepoque on parto cel édit, PÉcouse n'écut pas encore réunie et, par conséquent, ce dispositions restrictives ne in furrent pas applicables. Elle virait sous levigium de la libert, et déjà les banques d'únission y sitàtient dévelopées en grand nombre. Les trois premitres banques, automisées par acts formées de parlement, prinent le titre de banques incorporées. Cétaient des associés d'étaient tecnus que jusqu'à concurrence de leur miso. Muis, à cotté des banques incorporées, se formèrent un grand nombre de banques fondées par des associés solidariement tecnus, suivant le principe des asociés solidariement tecnus, suivant le principe des accides de aprimera réunis (doint-Stock-companies). Ces bonques, poés de la liberté, émirche des littles grande et patis; leurs conguers descendirent jusqu'à une l'ivre sterling (25 france). Le dés doppement que prirant ces institutions est exprimé par les chiffres suivants qui se référent à l'année 1835. Le nombre des succursales cistif, à cette (inpute, de 615 pour un petit pars qui me compte pas 4,000,000 d'habitants, et cetui des susceixde 44,655. Le civalisten nuoyemes évienzé la 10 millions, lambiq que l'encaisse était, en moyemen aussi pour tottes les honques, d'à peu prés 3'on millions.

Lorsque l'Écosse fut réunie à l'Angleterre, elle entraina celle-ci à la liberté. Pourquoi le principe de la tormation de banques par l'application du principe de la société à fonds réunts aurait-elle été la part exclusive de l'Écosse? Une loi de 1826 autorisa la formation de banques d'émission par des associés même au nombre de plus de six, pourvu que ces associés fussent solidairement tenus. Seulement elle réserva un ravon de 65 milles, autour de Londres, pour conférer à la Banque d'Angleterre le monopole de la capitale. Ainsi la position de la Banque était encore défendue par une double restriction à la formation des banques privées : l'ees dernières étaient evelues de la capitale et d'une étendue de 65 milles ou 104 kilomètres; 2- La nécessité de se soumettre à un engagement solidaire était de naturo à écarter beaucoup d'associés.

Les hanques privées ne pouvaient donc se constituer qu'avec un faible capital, appartenant à moins de sir associés tenus jusqu'à concurrence d'une somme determinée. Au-dessus du nombre six, l'épouvantail de la solidarité suffissil pour arrêter la fornation de compagnies puissantes. Les banques d'Aneléterre ne pouvient, d'après l'acte de 1826, faire des coupures inférieures à 5 l'ivres ou 125 l'inace. Un instant il du question de soumettre l'Écosse à cette règle; mis la difficulté dit tracchée par un hom not de Walter-Scot, qui donna une formule sprituelle à la résistance de l'opinion. 8 l'et Augleis som tandès, qu'ils se porgeut et ne nous châtgean pas à prendre médecine, » La loi se borns à interdire la creudation, en Angleterre, des coupures de 25 francs émises par les banques d'Écosse.

La favre des cheese, les susceptibilités de l'opinion publique, en molière de liberé, inauditarent des publique, en molière de liberé, inauditarent des centre le desig du gouvernement, la plurarité des banques et la variée des biblies. Mois les légistateur à jeaunis partu de vue les intérêts de la Banque préférée, in cessé de penadre des meures pour la issuscer indice rectement le monopole de l'émission. Ne pouvent pas supprimer turnequement le droit des établissemants dépi formés, il a cherché procurer Tumié peu à peu, ses porter attente aux situations aequises. Cest la penede qui a inspirit Pacte de 1844 présent et voit sous le ministrée de Robert Pela, act important dont usus donnerous la théréir économique avant d'analyses res es déscoidement.

Le billed de banque n'est accepté dans la circulation qu'i raison de a convertibilité en espères. Si on les reçoit dans les payements, c'est parce que tout le monde est péndré de l'idée qu'il première réquisition ce morceu de papire pourra être tensformé en numéraire. Le jour ou cette confiance s'affaiblit, le billet est dépriér et la déprôctation est d'utaint plus grande que le

remboursement est plus menacé. C'est pour cela que le billet, dès qu'on lui donne cours forcé, ne se place presque jamais pour sa valeur nominale. En d'autres termes, la monnaie de papier, c'est-à-dire le billet convertible en espèces tient lieu de numéraire à raison de la confiance qu'il inspire, tandis que le papier-monnaie, c'est-à-dire les billets de banque à cours force tombent presque toujours en discrédit. A la vérité on en a vu quelques exceptions, et on pourroit eiter des cas où le billet à cours forcé a été accepté pour sa valeur nominale. Mais ce phénomène exceptionnel s'explique par deux causes : 1º parce que l'émission n'était pas considérable et qu'elle suffisait à peine aux besoins de la circulation : 2º parce que la Banque inspirait une confiance fondée sur sa bonne réputation, sur sa prudence et sur le contrôle du gouvernement '.

Mais oca faits nont très-ziron, ne pouvont être que le résults d'une confinece andréireu bén acquise, et on n'en jeut réun condure pour ventenie qu'il serait possible de faire un papier manuis asses suive condition que de mettre un chiffre sur un morceau de papier. Ce qu'il faith assurer avant lout, d'après label. Peel (un platist d'après les économistes dont il agaique los fidèses), était la souver évaluif du papier en espèces et, par conséquent, la conlânce de qu'illé tains la faculté de faire cent transformation à vojudit.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est ce qui est arrivé chez nous, opela la névolution de l'azier, quant on a donné cours forcé sus kaléts de banque. L'émisseus tient tellement rétranté et la Binque avant non et les solude, qu'espeis tois-peu de temps un a proféré les hélées à Fargent, et que c'est le monnes qui éjellement a en cours forcé.

D'après la même école, le billet de banque devait avoir une autre qualité, c'est l'unité. Puisque la monnaic est unique, il faut que le billet de banque par lequel on la remplace ait le même caractère. N'v aurait-il pas inconvénient à laissor circuler des billets multiples, à mettre le public dans la nécessité de comparer les banques, et de calculer le degré de confiance que mérite chacune d'elles? Le billet de banque est fait préessèment nour remulacer les elfets négociables, nour dispenser le public de vérifier la solvabilité des souscriptenes, pour rendre inutile la comparaison des signatures. Que dirait-on d'un système monétaire où on fabriquer sit des pièces d'or avec différents alliages, de sorte que le public fût oldigé de faire essaver chaque piece pour connaître la pureté relative des titres? Evidemment on no manquerait pas de dire que c'est la confusion des confusions, un système intagriné pour dérouter les commerçants et faire cerdre un temps précieux. Eli bien I (1 n'est pas plus raisonnable, d'après l'école économique dont l'analyse la doctrine, d'avoir un graud nombre d'espèces de billets, en laissant au public le soin de distinguer les bons, les médiocres et les munyais.

Pour réaliser exte olectrine économique, c'est-d-dirpour precurer l'emité de hilbt, som atteindre les positions acquises, l'acte de 1844 a procédé de la manière suivante. Une disposition a intendir l'émission aux deablissements qui n'everquien pas ce doris au 6 mai 1844. Cette intendiction pour les hanques à venir (ur. 10 de la loi) a'étend à tout le Royaume-Uni, en Écosse tout aussi bien qu'en Angeleerne. Paprès une Écosse tout aussi bien qu'en Angeleerne. Paprès une aure disposition (art. 11), tonte bonque qui au 6 mai 1844 carezpia le droit d'énettre léglement des sillets au porteur ne peut pas augmenter son émission telle qu'elle était à cette époque. Enfin, les honquiers tombés en faillite ou eurx qui cessermist soit de faire le commerce de honque, soit d'émettre des hillets, perdent définitérement he droit d'émission sans possibilité de la recouvrer par un concordat ou par la reprise de leurs affaires.

Ces trois dispositions, 10, 11 et 12, et quelques autres qui étaient destinées à en assurer l'exécution, avaient par but de préparer l'unité du billet et l'organisation du privilége de la Banque d'Angleterre dans des conditions amalogues à celles qui constituent le privilége de la Banque de France.

Atin de garantir la convertibilité des billets, la loi de 1844 a distingué dans la constitution de la Banque d'Angleterre deux départements dont les attributions sont séparées et indépendantes : 1° le département de l'émission : 2º le département des opérations. L'émission ne dépend donc pas des employes qui escomptent le napier de commerce; elle est fixée et ne se prête pas à tous les mouvements des affaires commerciales. En d'autres termes, le département des opérations ne peut pas augmenter les émissions pour suivre le mouvement des escomptes, de sorte que si l'escompte était accordé avec une extrême imprudence la valeur des billets n'en serait cependant pas atteinte; car les billets émis ne correspondent pas à la somme des affaires, mais aux garanties qui doivent être fournies au département de l'emission. Eh bien! l'emission ne peut pas dépasser 564,000,000 de francs ou du moins, an-dessos de cette somme, le département des émissions ne défirire des bibliets que contre espées. Tou bibliet set garanti; en les 564,000,000 de france correspondent à moquital de 14 millions de livres sterling que la Banque a dé mettre à la disposition du département de l'émission, et, au-disessus de ce chiffer, tout billet repose sur une contre-valeur en espécs.

Le système de la Banque de France est différent Elle a un capital de 182,500,000 francs qui n'est, comme vous l'evez desà vu, qu'un capital de gurantie puisqu'il est placé et qu'il est productif de revenu. Le service des escomptes se fait avec des billets dont le nombre augmente avec celui des affaires. Aujourd'hui les billets en circulation s'élèvent à environ 800 millions de francs. Quant au remboursement des billets en espèces, il se fait avec l'argent provenant des dépôts et vous savez que les dépôts ne sont acceptés par la Banque que gratuitement. Quelle est la garantic sur laquelle reposent les billets émis? 1º Les billets escomptés qui sont signés par trois bonnes signatures, et dont le pavement est aussi assuré que possible. 2º Les pertes que pourrait éprouver la Banque scraient facilement couvertes par le capital de 182,500,000 francs.-Quant au remboursement des billets en monnaie, il faut avouer que là est le côté faible de ce grand établissement ; car il repose sur des dépôts qui peuvent être retirés à tout instant, qu'on reprend à la moindre erise politique ou commerciale, qu'on demande aussi dès que se présente une occasion de faire des placements avantageux dans l'industrie ou sur les fonds amblics.

Deux moyens ont été proposés à la Banque pour consolider son encaisse, et la mettre à l'abri des crises qui font foir le numéraire de ses eaisses. Le premier consisterait à garder son capital nour encaisse, nu lieu de l'engager dans un placement sur l'État. L'encaisse ainsi constitué n'aurait pas la fragilité de celui qui est formé au moven de dépôts. À cette pronosition l'administration de la Banque a souvent répondu que le capital de 200,000,000 serait vite emporté et comme il ne se renouvellerait pas, que le remède ne serait pas efficace. L'encaisse ne peut être fourni que par le public, qui seul est assez puissant pour entretenir le mouvement de va-et-vient indispensable aux opérations d'un grand établissement de crédit; mais le capital ne peut pas être employé à ce service et la vérité est. ajoute-t'on, qu'il ne neut servir qu'à la garantie contre les non-payements des billets escomptés. Prenons un exemple nour faire comprendre cette rénonse. Je suppose que l'escompte soit à Paris 4 et demi pour 100, tandis qu'à Londres il s'élève tout à coup à 9 pour 100. (le prends un écart considérable pour mettre ma pensée mieux en relief.) Notre billet n'étant pas reçu à Londres, les changeurs ou autres personnes, faisant des spéculations sur la monuaie, se procurent tout le puméraire possible en France pour le porter à Londres. Vous comprenez en effet qu'il y a le plus grand aventage à emprunter à 4 et demi pour prêter à 9 nour 100. la différence étent juste de moitié. Les spéculateurs sur le change présenteront donc autant d'effets de commerce que possible à la Banque qui, en le leur escomptant, leur donnera des billets. Immédiatement

apres les avoir reçus, les porteurs de ces billets les présenteront à remboursement contre espèces, pour se procurer du numéraire. Il y aura alors un phénomêne qu'on a ingénieusement appelé le drainage du numéraire. Quand viendra l'échènnee du papier escompté par la Banque, il sera tout aussi facile aux souscripteurs de se libérer en billets qu'en monnaie, et ils ne manguerout pas d'employer le premier procédé, afin de garder la plus grande quantité d'espèces, Le numéraire quittera donc les caisses de la Banque, et il n'y sera pas ramené par le remboursement des effets escomplés; car la Banque ne peut pas refuser les remboursements où on lui offre son papier, et les débiteurs ne manqueront pas de la payer de cette manière. parce qu'il y a plus d'avantage à payer en billets qu'en numéraire lorsque l'escompte est, à l'étranger, plus élevé que chez nous.

Eh hiert soit, dient eeur qui avaient dieré l'objection; mais puisque c'est le public qui doit alimenter l'encaises, alors il feut offirr au public des avantages qui le décident à vous laisers ses capitaux. Comment l ce bou public vous permed d'employer gratitiement son argant; sans autre piène que le soin de le garder, vous vous faits avec les funds d'autrui des rentes cousidérables et vous êtes d'onnée de que les déposants retirent leur actif à la permière conférier.

Si vous donniez un intérêt, quelque faible qu'il fût, 2 pour 100 par exemple, le public scrait encore bien plus disposé à vous laisser son dépôt. Dans les pays de concurrence, les déposants reçoivent un intérêt qui donne de la consistance à l'encaisse. Faites comme si vous étiez aiguillounés par la concurrence et retenez les dénôts par des bienfaits.

Voici ce que répond l'administration de la Banque. Nos dépôts se composent des fonds de roulement des commerçants qui, au lieu d'avoir des sommes considérables dans leur caisse, préfèrent les confier à la garde de la Banque. Nous sommes à peu près sûrs de conserver ces fonds, parce que le commerce a besoin de les garder disponibles. Nous aurions bien tort d'attirer l'argent à titre de placement; car nous le perdrions dès que s'offrirait un placement meilleur. D'après l'administration de la Banque, l'attribution d'un intérêt serait dangereuse pour la sécurité commerciale, parce qu'elle remplirait les caisses de la Banque de capitaux disposés a s'envoler au premier moment. Après tout, ajoutent les défenseurs de la Banque de France, un faible intérêt ne serait pas efficace, et ce n'est pas parce qu'ils toucheraient 2 1/2 p. 100 que les déposants seraient empéchés de retirer leur argent lorsqu'ils trouvent des emplois rapportant jusqu'à 10 pour 100. En conséquence, disent les défenseurs de la Banque, au lieu de retenir les dépots par un intérêt de 2 1/2 pour 100, il est bien plus sûr de restreindre les escomptes en élevant le taux. C'est en effet le moven qu'emploie la Banque pour défendre son encaisse. Au lieu de retenir le numéraire par l'intérêt donné aux déposants, elle restreint les opérations par une élévation de l'escompte. Que faut il penser de cette réponse?

Je ne crois pas qu'à Paris ni ailleurs en France, les dépôts soient formés exclusivement ni même princi-



palement avec les fonds de roulement du commerce. A part quelques grands commercants qui ont leur compte courant à la Banque, la plus grande partie ont chez eux une caisse et un caissier. Cela est tellement vrai qu'on ne pourrait pas (cela est reconnu même par les auteurs (l'un projet) établir eliez nous une maison de liquidation (clearing-house) comme celledeLondres, La grande partie de l'encaisse de la Banque est done formée nar des dépôts qui attendent une destination ultérieure. Or, un intérêt de 2 1 2 ferait qu'ils attendraient plus natiemment et que, pour bien choisir l'emploi le plus profitable, ils resteraient en moyenne plus longtemps. Comment une différence de 2 1.2 sur l'escompte serait-elle canable de restreindre les opérations, taudis qu'une différence de 2.1.2 sur les dépôts n'aprait aucune action sur les déposants. Je demande si les déposants et les escomptés calculent autrement, et si les uns sont intelligents tandis one les autres servient incues? - Eli-! bien, on a raison de dire qu'au point de vue de l'intérêt gênéral, an point de vue du grand service que la Banque a recu la mission de remplir, il vaudrait uneux sauver l'encaisse par un intérét donné aux déposants que de le défendre en élevant l'escoupte. Le second procédé restreint les opérations, ce qui unit au commerce général en augmentant, au moins quelquefois, les bénéfices de la Banque, tandis que le premier procèdé luisse les opérations prendre tout leur développement naturel et ne muit qu'aux bénéfices de la Banque, sans atteindre le développement du commerce, Quant au canital de la Bannue, on conviendra que si on le mettait dans l'encaisse, il rouivandrait au fonds de roulement d'un grand nombre de maisons de commerce; il y aurait là un dépât fort solide de 150 millions, La Banque pourrait dère sûre que ce dépôt ne serait pas retirie par le déposant. Je conviens que les escompleurs pourraient le drainer; mais incontestablement il y aurait une chance de moins contre son départ; c'est que le déposant ne demanderait pas à être rembourné.

Il me reste à vous parler d'une question plus générale, de la liberté des banques, C'est une difficulté qui sera pour longtemps, dans notre pays, reléguée parmi les questions théoriques. Car yous avez vu dans notre dernière lecon que le privilège de la Banque a été prorogé jusqu'à l'année 1897, et qu'elle est encore dans le délai qui lui a été accordé pour établir des succursales dans tous les départements. Ce n'est qu'après 1867 que le gouvernement pourra la contraindre. Encore faudra-t-il qu'on la mette en demeure de remplir ses obligations, et certainement elle obeira à la sommation plutôt que de laisser s'établir dans quelque ville de province une banque assez puissante pour lui faire concurrence. Cenendant comme ie suis chargé de vous onscigner la science et les principes plutôt que la pratique, nous pouvons examiner cette question au point de vue théorique et sejentifique. quoique dans notre pays l'application soit encore engagée pour plus de trente années.

Les parlisans du privilége ont soutenu que l'émission du papier est un droit régalien, semblable à la fabrication de la mounaie. Si la fabrication des monnaies ne peut pas (et personne n'oserait lo soutanir) être confiée à l'industrie libre, il en doit être de

drost mt. = t. 97

même, ajoute-t-on, de l'émission de la monnaie fiduciaire qui ne fait que remplacer les espèces. Cette théoric est aussi fausse que possible. Le droit d'émission des billets est tellement neu un droit regalien que si l'État l'exercait lui-même, ce serait le plus dangereux de tous les droits. On ne tarderait pas à voir une éreission excessive et. comme le discrédit suivrait, le gouvernement rendu violent par les girconstances décréterait bientăt le cours force. Aussi tout le monde reconnaît-il que le droit d'émettre des billets ne doit pas être directement exerce par l'État, et qu'il ne peut l'exercer que par délégation à une compagnie. Or, je demande ce que c'est qu'un droit régalien que le souverain ne peut pas exercer sans péril pour l'intérêt public, et qui n'est bon qu'autant qu'on le remet aux mains d'une compagnie privilégiée? L'emission des billets n'est pas plus un droit régalien que le billet de banque n'est une monnaie, On a beau faire; la nature des choses, plus forte que l'esprit de système, triomphe des assimilations artificielles. La vérité est que le billet de banque est une promesse de payer. Quoiqu'elle soit au porteur et toujours payable, elle n'est qu'un engagement, et toute sa valeur est dans la confiance qu'elle inspire. Il n'y a aucune raison scientifique pour décider que le billet à ordre navable à trais jours de vue sera dans le libre commerce, tandis que le billet de banque serait livré au monopole par cela seul qu'il est payable au porteur et à vue. La confiance se donne librement et, par conséquent, le billet de banque qui repose sur l'opinion des porteurs doit être régi par la liberté. Si la signature d'un particulier ou d'un gérant de Société a la

propriété d'inspirer confiance, pourquoi lui interdication l'emplo de l'obligation au porteur et à vue? Pourquoil 'astrimindrai-ona hârin et de libités à échance? Cette interdiction serait bien arbitraire, si elle ne se justifait pas par quedque grave n'asimo d'utiblé génrale. Le convices que si le monopole est indispensable pour que le billet de hanque rendo tous les servious que le public en peut attendre, il faut savoir ser ésigner à cette restriction. Mais n'existed i anon moyen de concilier le principe de la liberté avec les avantages de la soblide du hillet? Cest e qu'il nous reste à examiner. Il y en narrit, selon moi, deux entre lesquels- en pourreit dubrist.

Le premier consisteroit à établir un régime légal, une série de conditions movement lesquelles toute société de capitalistes pourrait constituer une banque d'émission. Qu'on fixe les clauses auxquelles, pour la garantie du public, une banque pourra fabriquer des billets: qu'on impose tous les movens de contrôle qu'on voudra ; qu'on astreigne même si l'on veut toute banque à recevoir un gouverneur de l'État; qu'en un mot on lixe une légalité aussi étroite que possible. Il n'importe: car une légalité même étroite est encore la liberté. Le second moyen consisterait à surveiller une banque, comme la Banque de France, de manière à l'investir par ce contrôle d'une confiance spéciale. On pourrait même lui accorder la distinction de ne recevoir que ses billets dans les eaisses de l'État. Avec ces avantages que le gouvernement a le droit d'accorder, le panier de la Banque jouirait d'une confiance particulière. On rourrait accorder la liberté aux antres, et chaeun donnerait sa confiance, à qui bon lui semble, sans qu'il eût le droit de se plaindre. On lui dirait : « Pourquoi n'avez-« vous pas exigé de l'or ou au moins des billets de la « Banque de France?»

Je ne cacherai pas ma pensée sur une proposition qui, dans ces derniers temps, a été faite à plusieurs reprises par les auteurs do quelques brochures relatives aux questions de crédit. D'après ces éerivains, on pourrait imposer à la Banque l'obligation d'escompter à un taux fixe et modéré, en retour du privilége qui lui est conféré par la loi. En lui donnant le monopole de l'émission des billets au porteur, le gouvernement lui a conféré une véritable subvention égale au prix de l'escompte des 800,000,000 fr. de billets et, por conséquent, égale à la somme annuelle d'environ 50 millions de francs. Ne peut-on-pas, en compensation d'un pareil avantage, exiger de la Banque qu'elle réalise la pensee exprimée par Napoléon I" dans sa lettre écrite de Laken au comte Mollien, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas, pour l'escompte, le chiffre infranchissable de 4 pour 100? Rien n'est plus chimérique que cette idée.

Le tux de l'escampte, comme celui de l'inivêst, dipendi de la situation de marché, et il est absolument impossible de le fixer par décret d'une manière irroraibles. Si le taux étai artificiellement arrêté en France, il i s'élèverait autours son cours mutral la Londres, s' New-York, à Berlin, à Venne. Même à l'intérieur, il pourrait arriver que l'argent fût l'és-énamulé et qui on se lo disputit, Peurquoi le donner au prix de la course et ne pas le réserve pour ceux qui en offitival les course et ne pas le réserve pour ceux qui en offitival les condióms les milleures? En un mot, il est impossible d'éberr autour de la Binque un mor de la Cline, pour l'abrier contre l'influence des marchés étentgers. Il se fat, entre les phees, une fusion qui égalise le niveau, et il est tout aussi impossible de tenir l'escompte las sur un point, tandés qu'il est deies sur on autre, que d'emphéer les liquides dans les vases communiquants de tendre vers une lanteur partou miforme. Le cunvisor qu'un émission é 800 millions de billets pout avoir pour résultat d'àbais ser l'escompte, à peu près conne pourrie le faire le multiplécation de numéraire pour pareille sonne. Mais il y a loin de là à l'abbissiement d'un chiffer invariable, dominant toutes les circonstances et s'imposant aux fitis les plus sariés.

D'autres ont proposé de donner cours forcé aux billets de banque, disant que ce cours forcé n aurait aucun inconvenient tant que les billets seraient remboursables à volonté. La mesure aurait, d'un autre côté, l'avantage d'éviter le transport du numéraire toujours incommode pour les fortes sommes. Ainsi, on pourrait vaincre la résistance des créanciers qui, par caprice ou ignorance, exigent leur pavement en espèces. Le cours force n'est du reste recommande par ces écrivains qu'autant que les hillets seraient remijoursables à vue et il cesserait dès que la Banque aurait refusé de paver. Autant vaudrait dire que le cours forcé des billets sera permanent. Your comprenez, en effet, me le jour où la Banque aura resse ses pavements, le gonvernement ne proposera pas de lever le cours forcé; car cette mesure écraserait l'établissement déjà chancelant. On nour-

rait reguler devant l'établissement du cours forcé, s'ilfallait l'accorder à une banque qui cesse de payer. Que si, au contraire, le cours forcé avait existé antérieurement, on se garderait bien de le supprimer. D'ailleurs à quel moment faudrait-il l'abroger? Saisirait-on, pour le faire, le premier frémissement du discrédit ou attendrait-on que la déroute fût complète? Dans le premier cas, la mesure ne permettrait pas à la Banque de résister au premier choc et de se relever en tenant tête à l'orage. Dans le second, la mesure serait tardive puisou'elle viendrait au moment où il ne serait plus temps de sauver pi l'établissement ni les porteurs de billets. Le cours forcé a toujours été jusqu'à présent la ressource des jours de calamité financière. Si en outre on l'appliquait en temps normat, il passerait au nomare des institutions régulières et permanentes. Or, le cours forcé est, pour ainsi dire, antipathique à la nature du billet de banque; car le billet ne vaut que par la confiance dans sa convertibilité à toute réquisition, et le cours forcé n'est autre chose que la négation de la faculté d'obtenir à tout instant la conversion du panier en munéraire

## VINGT-SEPTIÈME LECON

larida gegulaire. — Cridin red et erient personari. — Cridin red; montadespilit. — Birtunia de Unede dans les montade epidé. — Explantres de re init. — Sociétés de cridin mutur! — Bes langues d'aumeres allemagne (\*personalardunie) — Des Sociétés de reint muturs en Allemagne (\*personalardunie) — Des Sociétés de reint muturs en Penne — Société mére, à Paris. — Des cities qu'on dus attendre des institutions de cridit populaire.

Yendreb, 17 mars 1865

### MESSIEURS,

Pour completer les leçons que nons sonts consacrées à Fétode du certifi, il nous reste à traiter d'une question dont ou s'est beuceup occupé dans les derniers temps, dont ou s'occupe encrere et qui, solom nis, a beuceup d'avenir; je veux parler du Crédit popularir. Cest un sigil que j'aborde aven plairir, parec que j'ainne à parler devant les fils de la bourgeoisse de ce qui indresse les ouvriers. Pai diffà fit plunieurs travaux pour vulgariere en problème et, je le dis à re-gret, une bonnes intendions n'out ext. per service de la courier devant les diffs fit plunieurs apprécies. Ni les ouvriers, ni les bourgeois n'out ext. a bron désintéresement : de seux cotés, n'il été summe.

<sup>·</sup> Le Crédit pequiaire, per M. Retine.

conná de pourosivre quelque bul ambienos, et acessa de fatter, nos assa arribre-pensés, le alesse qui a le pravoir parce qu'elle a le nombre. Assurfment, mesciones, si en m'écoupant de cette question, l'avais été
conduit par un désir d'ambision, je devrais der bien
affligét, enr je ne sois arrivà à contenter personne, et
vous seure que les ambienes, quand lisse astiséen
pas les ambres, sont fort peu contents d'ouv-indines.
Mais je ne n'inguière pasé ce que les surters pesseu
de mes intentions; je tre recherche que la vérifé, et
quand je crois l'avair trouvée, je ne demande qu'à
faire triempher en qui me parait être vrai. Cette manière d'agri n'est pas seulement la plus hombrie; je la
crois aussi la plus adroite parce qu'elle est la plus
droite. (Applantiscements.)

En des grands avantages du crédit consiste dans l'économie de temps an'il procure à cenx qui l'obtiennent, et vous savez que, d'aurès un proverhe américain, le temps c'est de l'argent. Supposez un auvrier qui n'a pas les movens d'acheter un instrument perfectionné, avec lequel il pourrait augmenter son travail et gagner par an 400 fr. de plus qu'il ne gagne. Mais l'instrument coûte 500 fc., et il p'a pas encore pu faire d'économies. Pour arriver à mettre cette somme de côté, il faudra qu'il attende cinq ans et que, pendant cette période, il vive de privations au risque d'altérer sa santé. Or, en einq ans, il aurait gagné 2.000 fr. à raison de 400 fr. par an. S'il avait trouvé à emprunter 500 fr. pour devancer l'époque où il pourrait se procurer l'instrument per ses économies, ses bénefices n'auraient été diminués que de

25 fr. par an, soit pour cinq années 125 fr. d'intérêts à déduire de 2,000 fr. Il lui resterait 1875 fr. et. en retranchant le prix de son instrument, 1575 fr. Ainsi le crédit de 500 fr. ferait un changement considérable dans l'existence de cet ouvrier ; car, au bout de cing ans, il aurait 1575 fr. d'avances et un instrument payé, taudis que, sans le crédit, il serait à son début et verrait à peine le moment où l'instrument serait accessible à ses moyens pécuniaires. Quand il aura l'outil, il n'en tirera pas le profit qu'il aurait obtenu cinq ans apparavant; car eing années de fatigues et de privations, surtout à un certain âge et pour quelques esoèces de travaux, diminuent presque toujours la vigueur, l'habileté, la précision de la main des ouvriers. Le crédit crée-t-il des capitaux ou ne fait-il que mettre en mouvement des capitaux préexistants? Je ne reviendrai pas sur ce point; ce qui est incontestable, c'est qu'il permet d'utiliser des forces qui demeureraient stériles si elles ne recevaient pas le seconre du crédit. et qu'il peut prolonger la vie des travailleurs en abrégeant le temps nécessaire à la constitution d'un capital de premier établissement.

Mais comment procurer le crédit à l'ouviret? Yous saves qu'ill n'y aque deux espéces de crédit, le crédit réel et la crédit personnel. La premier est accordé à raison des gages et hypothiques, en un not, des garanties réelles que le crédité peut fournir. Or, que donnen l'ouvrier qui n'a que les objets nécessaires à son petit ménages II ne s'en dessaitique dans les moments de étéresses, pour faire face à quelque besoin impéries set impéries, le crédit vicel, nour l'ouvirei.

n'est que la ressource extrême de la minère, et îl ne peut pas trouver là le moyen de desance l'écoque de il s'établira comme patron. Pour l'ouvrier, le crédit rèel est représenté par le mont-de-piète, institution victieus qui a fait son temps, qui ne fait aseum progrès et qui ne tardera pas à disparative; institution qui tient à la fois de la biendissime et du crédit et qui, précièment à cause de ce caractère niste et indéris, n'à assura avrier.

Le prêt sur page n'est pas, chez nous, livré à l'industrie privée, et l'article 411 du code pénal punit ceux qui se livrent à ce metier sans autorisation, Les montsde-piété sont des établissements qui prêtent sur gage avec l'autorisation de l'administration et cette autorisation leur confère un véritable privilège, parce qu'elle est refusée à tous autres. Ce n'est pas que la loi prohibe toute espèce de prêt sur gage : non. Les articles 2074 et suivants du code Napoléon fixent des conditions auxquelles peut être valablement fait le contrat de nantissement. Ce que la loi punit et prohibe, e'est le prét sur gage en dehors des conditions exigées par le code Napoléon, c'est le gage conféré par simple tradition avec la faculté de vendre, sans l'intervention de la instice. À défaut de payement. Ce qui est défendu aux particuliers, sous la sanction de peines correctionnelles, est, par exception, permis aux monts de piété. La loi tronve une garantie suffisante dans l'autorisation administrative. Ou'a-t-ou voulu empêcher par cette disposition prohibitive? Les contrats ténélireux où le prêteur se réserve, en cas de non-payement, de disposer du gage sans remplir les conditions légales. Cette prohibition est écrite dans

Partiele 2078 du code Napoléon, qui annule toute clause conférant au crémoire gagiste le drout de disposer du gage, sans la surveillance de la justice. Mais vous aller voir que la spéculation est plus ingénieuse que le législateur, et que l'autorisation administrative couvre les abus que l'on voulait grécieur).

L'emprunteur met un gage au mont-de-piété qui ne préte que pour partie de la valeur de l'obiet engagé. En vertu de la reconnaissance qui est délivrée à l'emprunteur , l'objet peut être retiré contre remboursement de la somme prêtée. Comme on sait que le mont-de-piété ne prête pas pour l'entière valeur de la chose engagée, ces reconnaissances sont devenues l'obiet d'un commerce. Des prêteurs achètent les reconnaissances pour une somme qui constitue le complément du prêt et, avant l'échéance, ils se présentent pour retirer l'objet engagé. Cet objet, par conséquent. coûto aux cessionnaires 1º l'argent qu'ils sont obligés de rembourser au moment du retrait, et 2º le prix qu'ils ont donné de la reconnaissance. Ordinairement l'objet engagé vaut plus, et c'est dans la différence que ces spéculateurs trouvent des bénélices considérobles

L'objet qui n'est pas retiré à l'échéance est vendu aux enchères e, s'îl reste un boni après déduction de la somme prâtée, des intérêts et des frais, il est attribut au portour de la recomatissance. Le vous ai dit que le mont-de-phété tient à la fois du credit et de l'assistance, de l'affière et de la charifé. Il tient de l'assistance, de l'affière et de la charifé. Il tient de l'assistance parce que le mont-de-phété n'intervient, ordinairement au moins, oue dans le cas d'extrême étresse. qu'il a des liens avec l'administration des haspices, et que certains établissements prêtent gratuitement. Au contraire, le plus grand nombre des établissements prêtent à intérêt, et cet intérêt est même asser deve puisqu'à Paris il dépasse 9 12/9 pour 100. Cost à ce point de rue que le mont-de-pièté rentre dans la catégoir des faîtires progrement dites.

Vois me demandere sans donte pourquoi un établissement, qui est en partie une cenve de bien-faisance, prête à un tour, massi dion? Cels vient de ce que le mont-depélé reçoit des objets nombreux, dont la plus grande partie a peu d'amportance, qu'il faut faire des ècritures compliquées pour constate les engagements, renouvellements et dégagements. Ajoutat à cela que, pour emmagasiner tous les objets, il est indispensable d'avrie de vastes focusu et qu'il Paris cette location est fort chère. Toute ces dépraises, ajoutées à mpri de l'argent sur la place, cuplispent l'élévation extraordinaire du toux des prêts faits por le mont-de-uilée.

Le mont-de-pièté ne sert pos seulement aux provves dans la mister. Il e été nous cionpoly por les potiti commerçants, pour se precuere de l'argent sur des marchandises dont la vente ne pouvait pos être faite immédiatement par suite d'un cesporgement du marché. Si vous alles au mont-lespisé de Paris, vous trouverez un rea de-chaused et au premier des armoires qui abspellent quatre de chiffres parce qu'elles contenement des valeurs, exprimées per quatre chiffres, par conséquent supérieures ou au moins égales à 1,000 fr. Celt vous prouve que les commerçants à 1,000 fr. Celt vous prouve que les commerçants l'emploient au profit de leur commerce, tandis que les pauvres s'en servent pour lutter contre la faim.

Je suis de ceux qui pensent que la prohibition de l'article 411 du Code penal n'a aucune raison d'être. et que c'est une atteinte inutile au principe de la liberté des conventions. Est-ce une protection efficace contre l'avidité des usuriers pour le débiteur malheuroux ? Nullement: car yous avez vu que les usuriers achètent les reconnaissances et qu'ils s'attribuent, par ce moven, le gage sans aucuno formalité judiciaire. Si nous conservons le mont-do-piété, que ce soit comme institution de charité pour prêter, soit sans intérêt, soit nour un faible intérêt aux gens nécessiteux. Mais, ectte concession faite à la charité, ne diminuons pas la liberté des conventions et proclamons l'abrogation de l'article 411. Il y a beaucoup de villes ou le mont-depiété n'existe pas et où l'article 411 est une cause de grande gêne. Même dans les villes où il y en a, le mont-de-piété ne reçoit pas des objets de toute espèce ct, d'ailleurs, on peut n'avoir pas le temps d'aller jusqu'à l'établissement privilègié. Laissons chacun défendre ses intérêts et, sous prétexte de protéger les individus majeurs, n'empêchons pas des opérations qui pourront être demandées par les circonstances de temps et de lieu. Ma conclusion est, sur ce point, que le mont-de-piète ne peut être qu'une faible ressource pour l'ouvrier, qu'il est fort désirable qu'il ne la recherche pas, qu'il faut en faire, si on tient à la conserver, une institution de charité pour les pauvres dans la detresse, mais qu'il faut abroger l'article 411 du Code penal et proclamer la liberté du prêt sur gage. - Si l'ouvrier ne peut attendre que peu du prêt sur gage ou crédit réel, peut-il espérer davantage du crédit personnel.

Le crédit personnel est attaché à la personne du débiteur: il dépend de la bonne opinion qu'a le créancier de sa solvabilité. Or, l'ouvrier vit au jour le jour et c'est tout au plus s'il peut faire quelques économies sur son salaire. Quand it est probe et moral, cette économie quotidienne peut être une quantité suffisante nour assurer le payement des oyances qu'il demande. Mais à quels risques cette garantie n'est-elle pas exposée? Si l'ouvrier tombe malade, si le chômage sévit, le salaire est tari et partant plus d'économie pour préparer le remboursement de sa dette. Contre la maladie, il peut s'assurer par la société de seçours mutuels qui lui pave sa journée et ses frais de médication. Mais la société de secours mutuels n'assure pas contre le chômage venant de la cessation de travail. Comme ce chômage peut être volontaire et résulter d'une grève. le législateur, dans la crainte que la société de secours mutuels ne devint la caisse d'une coalition, n'autorise pas les sociétés donnant des secours en cas de cessation de travail, sans distinction entre la cessation volontaire et la cessation forcée. D'ailleurs l'ouvrier peut être emporté par accident ou maladie, et pour lui mourir endetté c'est mourir insolvable. Vous le voyez, il semble que le crédit personnel soit chose impossible pour le travailleur, et qu'il n'a pas plus à attendre de ce côté que du crédit réel. Cependant le problème a été résolu

de la manière la plus heureuse.

Les banques d'Écosse ont fait foire le premier pas à la question, en ouvrant des crédits à découvert aux ouvriers qui leur offraient des garanties morales. Ce genre d'opérations, s'éloignant du caractère de la banque, ne pouvait être que fort limité et, en quelque sorte, exceptionnel. Les banques de circulation, en effet, ont besoin de garder leurs fonds disponibles pour suivre le mouvement de va-et-vient qu'elles sont charwies d'alimenter. Si elles engageaient leur argent dans des industries grandes ou petites, elles se créeraient des difficultés et se mettraient dans l'impossibilité de remplir le but pour lequel elles ont été instituées. En devenant banques de prêts à l'industrie, les banques de circulation s'exposeraient à faillir par un engagement trop prolongé de leurs fonds. Les prèts à découvert par les banques d'Écosse n'étaient donc qu'une mesure de bienveillance: là ne pouvait pas se trouver la solution du problème. On y est parvenu tard et cenendant. comme il arrive souvent pour les choses les plus importantes, en suivant le plus simple des raisonnements.

Lorqu'un commerçant ne que peu de crédit personnel, il fortille la garantie insufficante de sa signature par l'accasion de tiers qui l'appellent eutitons, enfouseurs on availeurs; il fait taire la défiance qu'impre son engagement en povennt que cette défiance n'est pas générale, et que des personnes qui la comaissent ne craignent pas de le granuitr. Il est bien simple d'appliquer cette idée aux ouvriers, de les grouper en les soldiarisant, et de faire garantir le engagements de chaeun par tous. Si l'en peut creindre que le débiteu meure, il n'y a pas à redouter que le même accident fasse disparative tous les associés; les survivants passeront pour le met. Aire cette garantie. le créancier ne craindra pas de faire l'arance parce que la promesse multiple ne la jerenttra pos de nettre en doute la sàrvid du remboursement. D'en autre côté, la solidarité ne pècre pas beuscoup sur chacem des répondants, pareq ue les pretes seron jetties et que la solidarité sera divisée sur un grand noutre de tôtes. Telle est l'édée tien saiple qui a déla papique avec plus grand succès en Allemagne, sur l'initiative de M. Schulze-Delites, et qui commence à faire quelques progrès dans notre pays. Voici le mécanisme des banques poulsires d'Allemagne, d'après les statute de la société de Delitech qui ont servi de modèle à toutes les sociéte de Delitech qui ont servi de modèle à toutes les sociéte.

La part de chaque associé est fixée à 150 francs, et elle est réalisable par des économies de 55 centimes. Un droit d'entrée de 3 francs 75 centimes (un thaler) est exigé de tout sociétaire. Jusqu'à concurrence de son actif, tout associé peut emprunter sur sa seule signature ; c'est du crédit réel pour ainsi dire puisque la part de l'associé est une provision égale au montant de la dette. Le comité d'administration de la societé peut prêter, au delà de l'actif, aux associés dont la mise est parfaite, lorsque les emprunteurs lui paraissent offrir suffisamment de garanties, L'emprunt ne doit pas dépasser le double de la mise, c'est-à-dire 80 thalers on 300 frames. Si l'empronteur inspire quelque défiance, le comité lui demande des garanties spéciales, telles que le cautionnement d'un autre associé ou même un gage réel si c'est possible. Ainsi les opérations sont conduites avec la plus grande prudence. Si le billet n'est pas payé, la banque d'avances

est garantie par ceux qui l'ont expressiment contionné. Elle ne perdra que ravennent, et ne fera que dans trapeta de cas appel à la solidarité de membres. L'exque les emprants dépassent l'hetf, on a recours sux capitaux exférieurs, et le popele righe ple e comité, garantipar tous les associés solidairement, est accepté comme très-solide. On a un a Allemagne, or nemps de crise, ce papier circuler sans difficulté, herque celai des maisons les plus considérables étaite es nouffrance.

Les restrictions dont je viens de parler ne sont pas essentielles, et on comprendrait très-bien qu'on supprimat ces limitations. Pourquoi fixer à 150 francs la part de chaque associé? Pourquoi borner les économies? ne vaut-il pas mieux dire que le capital se formera peu à peu, et qu'il pourra s'accroître indéfiniment? Mais ce sont là des points de détail qui penvent varier et se modifier. Ce qui est important, e'est que le problème soit d'une solution facile; ce qui est essentiel, c'est que, par l'application du cautionnement, on donne du crédit à ceux qui n'en trouversient pas dans leur isolement. Les progrès de cette institution ont été tellement rapides que, dans une période de 12 a 14 ans. l'Allemagne a vu naître 662 sociétés de crédit populaire, dont 356 avaient fait connaître leurs opérations. — Les sociétés avaient prêté à leurs mombres 126,692,000 francs, et paye aux préteurs 1,574,000 france pour intérets !,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des docuteonis plus récents, dont je donne le résumé disprès les ja se naux politiques, portrai, pour 1864, le nombre des sociées a 776, dont 43 minist fait committe leurs opératains, ciles avacent prêté 180 millions eurs prefette aux premiers.

Sens 100. -- 1.

Il existe à Paris environ 44 sociétés de crédit mutuel : teur principe est à peu près le même que celui des banques allemandes. La grosse différence tient à ce qu'en cas de perte, les associés ne sont pas solidaires, mais sculement tenus de contribuer pourleur part et nortion. Ils ne sont pas obligés pour le tout, mais sculement astreints a payer leur contribution dans la perte, la part des insolvables demeurant à la charge de la Société, et même du créancier après équisement de l'actif social. A la solidarité ils ont substitué la mutualité contributive, lien mains énergique, moins propre conséquemment à développer le crédit populaire, mais aussi moins effravant nour coux qui s'engagent. Dans les statuts de la Société mère de crédit mutuel, qui a été fondée en 1857, la part de chaque associé n'a pas été limitée; elle peut s'aceroître indéfiniment, mais le prêt ne doi, ras dépasser 800 francs. Si les ressources s'élévent, on pourra plus tard, soit augmenter le maximum des prêts, soit donner aux fonds en excédant une autre destination: les statuts autorisent le placement de ce surplus en rentes, valours industrielles et immeubles. Jusqu'à présent la Société n'a pas eu besoin de faire appel aux capitaux du dehors et ses propres fonds lui ont suff). Ce résultat s'explique, parce que les ouvriers, appartenant à des industries différentes, n'ont nas besoin d'emprunter aux mêmes époques. S'ils appartenaient aux mêmes industries, il serait probablement impossible de faire le service des prêts avec les fonds de la Société, et il faudrait recourir aux capitaux du debors, à moins d'arrêter les opérations jusqu'à ce que les rentrées nermissent de continuer. Mais ce

sorait perdre un temps considerable, et le crédit a précisément pour but d'épargner le temps.

Examinous en terminant quelles peuvent être les conséquences de l'institution que nous venons d'analyser. Vous savez le parti qu'on peut tirer du crédit ; it serait même difficile de prévoir toutes les applications que l'intelligence lumaine lui donnero. Les efforts de l'homme sont tellement variés qu'il est impossible de fixer l'utilité que les ouvriers en pourront retirer. Ge qui est certain, c'est que, pour les ouvriers intelligents et désireux de s'élever, le crédit ne peut qu'être un moyen efficace de leur préparer une condition meilleure. Jusqu'à présent le érédit mutuel en France n'a servi qu'à pourvoir aux besoins de l'ouvrier, qu'à lui procurer des vètements au commencement de la saison rigoureuse, qu'i le soutenir en temps de chômage. C'est delà beaucoup; le crédit », sous ce rapport, amoindrie le rôle de l'assistance et de la charité, et c'est un grand bien pour le développement de la diguité personnelle; ear, il serait paradoxal de dire le contraire, l'assistance dimiune l'homme qui la recoit et, si la charité est une belle vertu de la personne qui la donne, elle est pour l'assisté une cause de dépression et d'abaissement. A la charité il faut donc substituer autant que possible la prévoyance, dont le dernier terme est dans le crédit mutuel qui multiplie les ressources de l'individu par le concours de la prévoyance collective.

le vous ai parlé, dans une leçon précédente, de la grande industrie comparée avec la petite. Sans demander que la petite industrie remplace la grande, je vous ai signalé les inconvénients que la dernière offre à

l'ouvrier. La vie dans la manufacture sépare la famille pendant le jour. Il y a des ouvriers qui n'aiment pas cette vie desséchante, qui aspirent après le moment où ils travailleront dans leur chambre, neès de Jeur femme et de leurs enfants. Le crédit leur permettra d'acbeter des instruments pour s'établir. Ils pourront même se procurer un appareil Lenoir et, avec 1,000 francs environ, porter dans leur modeste uppartement la force d'une petite machine à vapeur. Je no demande nas une transformation générale qui sulstitue le travail à domicile au travail dans la mannfacture ; je vous si montré que ce résultat serait la ruine de la grande industrie. Mais il est désirable que ceux auxquels est insumportable la vie commune de la manufacture puissent changer leur manière de travailler. Que chacun ait le moven de suivre son penchant et de vivre selon son goût. Coux qui désirent quitter l'atelier commun pour travailler à domicile ont beaucoup à attendre des progrès du crédit populaire.

TIN BU TOME PREMIER

# TABLE DES MATIÈRES

### DU TONE PRENIER

---

africa

# PREMIÈRE LECON .

Biscoria d'ocusatrica

# DEUXIÈNE LECON

Alderiana. — Unid. — Viler. — Echange des probats. — Perisan. — Birlane. — Different ante Perisantian de la fortun adapte en Helandstan de la fortune des particulers. — Des mots qu'en a proposit a culciture i la formanique d'account peritique. — Birland qui l'apparent i leur dupless. — Birland des métaties. — Legrantiere, — Dimontaties — Gammer. — Different de la propuette i coppie materiet, cgiffél, l'aries d. — Composit des très l'émonts à rhema des teux aupres n'ambories. — Ogglet figure supris n'aries de l'account des près n'ambories. — Ogglet figure supris n'aries de l'account des près n'ambories. — Ogglet figure supris n'aries de l'account de l'a

#### TROISIÈME LECON

Les lais demonagers aginest somme der tautiernes — Andryce de le ratios de rabier. — Lai de l'affere cit de l'abourair. — Actan et réserien. — Le statur rat un la demonté, de union que le douvair peut que le velon — Lai de Romala. Le valour est dépurée un frant de production. — Fi qui cette farment en l'extre — II est appossible del treverre une most du le relove. — Mayers proposé : 1 le billij l'a le travail; 2 la montre — Réferènce de ces proposés : 1 le billij l'a le travail; 2 la montre — Réferènce de ces proposés : 1

#### OUATBIÉME LEGON

Le travid. — Le travid impose. I Triediffurere qui congil el Pi. mais qui estrute. — Impigilié de la probelem da travid insensit les perse. — Unumanière, — Influence de le civiliation pinishi sur le Heondali de terrett instituited — Node de nomineration. — Echerge. — Carrie. — Travil likes. — Tessal i la journière di terral une giace — Australiane et alumi fair. — Capital. — Directes explose de cuital. — Calision de la travil carried capital et capital. — Ca

### CINQUIÈNE LECON

Retour ure 'n Iron prichteuis. — Offinition du equal. — Le pedieux d'instand per spe en unit batte velorie explosible, pas écultures la confirmat los velories guéfapité à le production — Limon du évantations spécial qui person agras l'étrainée de l'encoderne. — Des caparie et de petite colline — Comparison. — Instandante et revelopa de l'acc de l'avie. — Golines manifolies. — De colline du M. — De 1719 du béreil. — Stratestope de la proposité lossaire en France et en Augitorie.

### \* SIXIÉME LECON

Berimon du travail — Exemples des effets produits par la division du trareil. — Conser rougerites d'aut réfance les réfers de la drision — Sobdressen. — Application de la drisum rou professes difériels — Decouse du travail entre le remetters d'une sociéé, — specqu'une les orgânes — Dirison du tervail retre les perjets. — 30

### SEPTIÈNE LECON

Réporte à le letter d'un rudateur qui a écrit pour domander le pira de œurs — Exposé du pino que le protesseur se propose de survec. — Continueison de le legas présidente. — Comparame entre le grande et la retite notas

#### HEITIENE LEGON

Réponse à qualques abservatures sur la plus du seurs, — Instribution du la calesse carse les factores, — Resonn berst. — Revent set. — Revent despondita. — Beste loculire, calatres et perfét — Brute formère, — Los de Riccells. — Ubjections de XX Fréé, Bushist ut Carey. — 428.

#### NEUVIÈNE LECON

Bésumé de la legan peleciteixa. — Bélirase du la la la la Barcala. — Répuner mer elepticos de SM. Fr. Barbart at Carey. — In apopter objectivos à l'ordre luxuragua des autures. — In la resta forcidre au France et en Acphilore — La llossigia li liurgia en consciliate avec la desta la requestid. — Débourtiro de la populità. — Pettan ignitare. — Elementristique des systimes qui col 1911 requelle jacque la pira d. — Limitagnitire — La presengulum. — La revisa. — La discett liminatura. — Oly terre et desura-

### DIXIÊME LEGON

Réponse max abjections — Au hum du communes par démantire (\* la pritie et l'a nécessité ou justifé du la separéé, il lust ressouver Frodru de l'écunquistraine. — La prograité moléculeir est recourier conses étamènes na travait — l'instait des moyens propours par les Codes necessitées — l'an qu'el préparé, la prograité no collèté à tramplant la prograité no collétaite par l'apprésé de collétaite par les confidences de l'apprésé no collétaite par l'apprésé de collétaite par les confidences de l'apprésé collétaites par l'apprés de l'apprésé collétaites par l'apprés de l'apprés de l'apprésé collétaites par l'apprés de l'apprésé collétaites par l'apprés de l'apprés de l'apprés de l'apprésé collètaites par l'apprés d

### ONZIÈNE LECON

légante un aboravitans acroyles que quéques auditeurs. — Contamples du le leças précidente — le la proguêté travamatión. — Dout de mission. — Oquem de Jedunt, — Opines de Strubres. — Bigatique de Jedunt, — Opines de Strubres. — Bigatique de Jedunt, — Opines de Strubres. — Bigatique de Jedunt, — Opines de Strubres. — En préciseur divantes, par la méticale juvidique connecel le dont de texte et de succión decudent advantieres de del de la propietit. — Casadilla faci miral de éconogiques que envide en la méticale, — Casadilla faci miral de Casadilla de la facilitat de la

#### DOBZIENE LECON

Batour sur la loyon prouidente, - llépouse une objections navayées par metimes auféreurs. - Objet de la logon de jour. Rémanération de travail. 

### TREIZIÈME LECON

### QUATORZIÊNE LEÇON

Blasine de la population dans notre pays. — Galffres dimin's per Vulon, — D'Explit, Nerder, — Reconcentit quimpocamas à partir de l'appear. — Telleras des rémittes dounés punyona reconcencte de 1863 — La meso des raintanteres a segment l'appear la propintion. — Esplicates des raint de la companie de la population sur l'et une des salaries, — Solaire report. — Solvier sommat. — Le de fritzerdo . — Solaire report. — Solvier sommat. — Le de fritzerdo .

### QUINZIÉME LEGON

Le nibles normal est obligate aux fairs d'estrontes.— En quice consistent les frais d'actions, ... ocherne s'abuse et annéer prast. — Ouvre Panique et convert Augles. — Le stord de la torsal dépas d'une du reclaiment et la d'ensule et l'agre consépand, le altimise. — I tragen, d'estrantée tous, modalitélé, carettre represent — Excheter de la tortes aux consistent de lought à blauter. — Bauge consistent — la tortes de la tortes chitates de lought à blauter. — Bauge committer — Des contents publiques comprétes et se les qu'intenses portes — des modalités du la termina la content de la content de la content de la content publication publication de la content de la content de la content publication la content de la

### SEIZIÈME LEÇON

### DIX-SEPTIÈME LECON

ley pedant net compresse. Neithigas. — Garperman da tran conservation de 1813. Leid and Leid — Garden de la suberrit de dispiral. Leid — Garden de la suberrit de dispiral. Al leid — Garden de la suberrit de la suberr

#### BIX-BUITIENE LECON

believes rata algoritum abendas par un der maktieve — Dependanja, intenda, an Joseph and production (April 1998), and in electron and intendador a production (April 1998), and intendador de majoritum (April 1998), a ferritor de la população — Dependador de majoritum (April 1998), a ferritor de la população — Dependador de la população de la população

### DIX-NEUVIÈNE LECON

Posit de l'entreprosses, — Bus partir est destiré a rémainer l'entreprosse de la resu di Santire qui l'Hit prou a servi l'antigner, — La peris pri destront de l'antire de l'entrepris en capital, par digit l'a distinuor le patient de la prime del prime del prime de la prime del prime

### VINGTIÉME LEGON

Hotelen du pett è unte V.— Lei dr Meire, — Le Grèce — Bone, — Pablicette : Arsiste, Platerpet, Gelèren, Srinique, — Le Nouvean Testrarra, Peren de Egible, — Moyen ajr.; Joile, Lembardo et Gasciur, — Dimondra, — Pottare — Doctrine de l'Egible. — Target et Benillets. — Oppositore cette le point de van économorpe et le pour de var pristage, ... 306

#### MINGS OF UNIONS LEGON

Destriction de la récleme centre les treus factours. — Augmentation et à l'incidence de la part attracteur à destrue de res. — Impactacement deux factour per en unter. — Mouvement des soutres et des capitacs d'en par à un sate passe — Auraitique et de nonveriente de l'emplos des souvriers et des capitacs d'ensers — Auraitique et de nonveriente de l'emplos des souvriers et des capitacs d'ensers — Companion de l'employ des souvriers et des capitacs d'ensers — Companion de l'ensers plottages — Companion de la Persue et de l'Augmente — Grande, moyerme et prefer factour — Grande nison de la Persue et de l'Augmente de l'augmente de prefer factour — Grande nison de la Persue et de l'Augmente de l'aug

# AINGT-BEUNIÈNE LEUDN

Greuthern des rechesses — falourge duret des produits. — Diffessies du les uneue — Format de la nomune — Emmérona de spaids que dus résur un monnie hou laste. — Solutiones que not auconeracion et de repoley comme monne — De et legent — Possique le plaint, les préss e l'aluminisme réale du par de respiré comme monner — De le maisse de la comparis comme monner — Le commerce de supérior movembre — De popular de l'est et de l'argent — Est-appétie ble et de l'argent — Est-appétie de l'ent de l'argent — Est-appétie de l'entre de l'

### VINGT-TROISIEME LEÇON

Ripuse I la betto écrite por un indicer — Guirantitos de la lycio préciellur. — De la Banara. — Dissonible La transcribe de la material cui di visi d'une déprésation annéchate? — Pera — Biotarce des presales présation de la écrite de la signation, fundar que la problita transluciarie indicei à baisser — Beféreleus de ce phisomères — Les problitas qui dels assignants natural troppe la transpert a nel 110 de l'expedit a grande la seguenta natural troppe la transpert a est la compartition de autorità de la compartition de la compartition de la compartition de la compartition de autorità que consideration de la compartition de la

### VINGT-QUATRILNE LECON

Seyres de reinsplacer la municative — Du reicht en gréviel — Lréids personnel et reicht artis. — Leine de fest auge. — Baire en entre. — Bereicht artis. — Leine de fest auge. — Baire de barquet — Leine reicht de barquet — Leine reicht de capation — Christian — Christian — Leine effet — Leine reicht die capation — De entre dans le cas de la rirechtates du papira sonat en races. — Des analgusts et des causes de leine efforte des capations de la rirechtates du papira sonat en races. — Des analgusts et des causes de leine efforte des capations.

### VENGT-CINQUIÈNE LECON

Du recht dans l'autégaté. - No néets, resents et entrations. - Aurosta o

### VINGT-SIXIÊME LECON

Banqua d'Ampletorre — Braques d'Écone. — Buqques à respecsabile! Instite. — Barques à capitant récutu — Acte du 1845. — Bacaisse des banques — Barques de déclarde l'accasse. — Observations ser la Braque de Yeaues. — Luidé des banques — Listed de l'étassout. — De l'execupie hundé. — Bu caura forcé. — 464.

### VINGT-SEPTIENE LELON

Grida populaire — Grida red et a rida personnel, — Grida ried, acustisperid, — Gridation de Finder dans les materiales piète. Espileation de ce fai, — Sociétés de rediffication. Des losquess d'assecse a Allesague (terrobardente) — De Sociétés de crida touted, — Brance. — Société nel redification de la companya de la distribution de central pipulari.

THE EX LA TABLE IN YORK PROPERTY

C25656766

THE CONTRACT SHOW AND ADDRESS OF THE STREET, \$



### DEVRAGES BE W. A. BATRIS

NORGERAL COURS DÉCONORIE PULIFIQUE, profesé à le Facelié de Junt de Prus 1866 2 col ne 8

You It put de Taige philosophe, e.e., qui it de 9 h. per militarer, sinc binar à 8 fr pair qui occopie de lieu it demande monglier der derrage de 8, Bran. FRAIFÉ THÉ ORIQUE EF PRATIQUE DU DROIF PURILE EL

ADMINISTRATIF, conterval lecture de la limitiese et de la Jurispidicies, la comparation de notes Engalation aces les los pobliques et indiministrature des principais pass de l'Ourope, etc., etc. 1862-65, 7 set n=8..., 50 tr

PRÉCIS DE COURS DE DROIT PURLE ET ADMINISTRATIF.

te southe content of treggerent the fractions de brea, ene tous de maferon, nec l'able sightifique et le Programae des coercins poet le Consed d'Est et la Cour des comptes

8.1. CRÉDIT POPE ANTRE, roc une Peléce de N. Bore Overges curranté par l'Institut, describes des recentes e apriles platés de l'ouques fondire en la remaine de l'entre peut de l'entre de longues boriées en le remaine, en ce ultimages a rocke fon sur les services i l'entretaire, et errore fon est peut fon est de l'entretaire, et de rocce font en en l'entretaire en la voulité de la matter pour de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre pour l'entre de l'entre pour de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre pour de l'entre de l

i i da populare, a con il londinio e io Alterogoni las latrodurina de N. Horo qui più sa positiva spécific et ani travenza sur la molavo, giuni in Micongini dana granda allatifi, completo celle uzavre que i indiconi fire tano e un qui cherchest l'emancipation du traindi par los praecipes de crédit populare

tion - ar one has them an entire in I



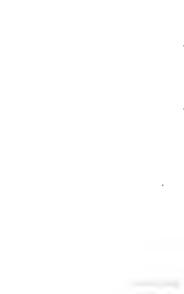

